

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







,

• -

# MUSE POPULAIRE

# PIERRE DUPONT

CHANTS ET CHANSONS

PARIS. - BLOT ET FILS A'NÉ, IMPRIMEURS, RUE BLRUE, 7.

# MUSE POPULAIRE

# PIERRE DUPONT

- CHANTS ET POÉSIES -

NEUVIÈME ÉDITION

AUGMENTÉE DE CHANSONS ET POÉSIES NOUVELLES

LES BORUFS — LES LOUIS D'OR

LE DERNIER BRAU JOUR — LA MÈRE JEANNE

LES FRAISES — BELZÉBUTH — LA VIGNE — LA VÊRONIQUE

L'ÉLÉPHANT DE LA BASTILLE — LA RENTRÉE DES TROUPES

LE CHANT DES OUVRIERS — LE CHANT DES SOLDATS

LE CHANT DU DANUBE — LE SIÉGE DE SÉBASTOPOL

LÉ SAUVAGE — A BÉBANGER — LA PAIX

LE CHANT DES PAYSANS, ETC., ETC.

# PARIS GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES 6, RUE DES SAINTS-PÈRES, 6

1875

• 

PQ2235 D5 M8 1875

# PRÉFACE

Je puis enfin mettre dans la main du lecteur un recueil de ces ballades, villanelles, chants patriotiques, légendes et chansons dont jusqu'à ce jour on n'a vu que des bribes ou entendu que de vagues refrains, de l'atelier à la charrue, du forum au chaume rustique.

Pour me servir d'une image connue, cette lyre a trois cordes distinctes, dont l'une rend le son simple, l'autre une note plaintive et pensive, la troisième un accord vibrant et presque guerrier.

## Cela définit:

Le genre rustique, où les types vivent par eux-mêmes et n'expriment pas spécialement la pensée de l'auteur: les Bœufs, ma Vigne, la Mère Jeanne, etc.;

<sup>4</sup> L'auteur a composé la musique de ses chants, sauf de très-rares exceptions; il en existe une édition qu'on peut réclamer chez tous les libraires; on en trouve quelques-uns avec accompagnement de piano chez les marchands de musique.

Les chants philosophiques et les légendes, où l'auteur hasarde sa pensée et son sentiment : le Sauvage, Belzébuth, la Comtesse Marguerite, etc.;

Enfin, les chants patriotiques, où il détermine son action et se mêle aux choses de son temps.

La voix populaire ajoutait son prestige à cette poésie, qui semblera décolorée et froide sur ces pages muettes. Le jugement en sera plus froid, et le lecteur, sinon l'auteur, en retirera plus de profit.

Les louanges et les attaques vont se trouver honteuses, car il y a eu exagération de part et d'autre, comme dans tout ce qui touche à la politique. Au fond, on reconnaîtra un homme sincère, un poursuivant de la muse que ses dédains n'ont jamais rebuté, un amant de la vérité comme du beau; et, si les rêves du poête descendent parfois à une réalité criante, on se demandera tout bas s'il y avait lieu de chanter les vieux partis et s'il n'était pas du devoir d'un Français de seconder le mouvement qui doit conserver à la France son initiative et assurer dans le monde le triomphe de la vérité.

Ce recueil se lie aux choses du temps où nous vivons: l'auteur s'en est inspiré et les avait pressenties. On verra, sous la date de 1846 et de 1847, des vers qui ne jurent point avec ceux de 1848 à 1851. Le Chant des ouvriers, le Sauvage, Belzébuth, le Chant des nations et d'autres du même genre ont précèdé la Révolution de février. C'est une réponse à ceux qui prétendent qu'elle fut une surprise. L'esprit nouveau couvait dans les masses, et on retrouve partout ces prévisions, de-

3

puis les Chants du crépuscule jusqu'à l'Histoire des Girondins; depuis les Affaires de Rome de Lamennais, et sa fameuse citation de Chateaubriand, qui termine le livre; depuis le Livre de la propriété et la Revue sociale, jusqu'aux discours et aux interruptions des deux Chambres. Le Moniteur de cette époque est plein de confidences et d'aveux.

Février 1848 n'a été qu'une conséquence hâtée et dénouée par ceux mêmes qui l'attaquent aujourd'hui.

Mais comment un faiseur d'idylles a-t-il pu entendre ces bruits sourds, et quel rapport établir entre la ballade des Bœufs et ces préoccupations sérieuses? Les pâtres sont tous un peu sorciers. La vue de l'eau et des bois laisse leur esprit calme; l'intérêt ne l'obscurcit pas, et, avec ce hochement de tête que vous savez, ils vous disent leur avis des choses publiques aussi finement qu'un homme d'État. D'instinct, sachant que le peuple est le dépositaire du droit et des destinées, ils jugent, aux façons dont on use envers lui, si une crise est imminente ou lointaine, et leurs pressentiments ne es trompent guère.

Faut-il conclure de là que ces vers font suite aux centuries de Nostradamus? Qu'on prenne la chose comme on voudra; mais, à coup sûr, que le peuple chante bien ou mal, que ses poëtes riment à tort et à travers, que ses tribuns ou ses philosophes se disputent à ne plus s'entendre, que ses défenseurs le compromettent; le progrès n'en fera pas une étape de moins, et la vérité se dégagera de ce chaos.

Les hommes simples et forts, ceux qui travaillent et

qui font vivre sont entrés dans la cité et ont constaté leur droit à la vie morale et intellectuelle. Le mot de tyran devient ridicule parce que la chose ne se peut plus concevoir, et qu'elle est une monstruosité destinée à périr comme le mal.

Les muses sourient : après les cris de guerre, les peuples affranchis doivent se reposer dans l'harmonie.

La science crée et féconde : l'agriculture nourrira tous les hommes; l'industrie et l'économie générale faciliteront les rapports et rendront la vie plus douce. Les arts, qui tendent toujours à élever l'âme, relieront la terre au mouvement céleste. Ceux qu'on jugeait les plus grossiers entreront dans les théories comme des esprits purs. La *Genèse* dit que l'homme est fait à l'image de Dieu : n'est-il pas temps enfin que Dieu se manifeste dans l'homme, et que, par un effort suprême, nous résolvions le problème de notre destinée?

Ne vous demandez pas ce qu'il fait quand il erre, Et qu'on ne le voit plus, le triste solitaire; Il s'épuise à marcher sans trêve devant lui. Épiant si dans l'air quelque lueur a lui, Écoutant tour à tour les forêts et la foule, Méditant, et cherchant à son idée un moule.

¥

Il va, lorsque les bois, tordus par les autans,
Semblent de leurs soupirs appeler le printenips,
Chercher de noirs aspects et les plus sombres teintes,
Pour dire vos douleurs et colorer vos plaintes,
O cœurs qui désirez, las de tant de revers,
Saluer le printemps après vos longs hivers!
Quand la forêt verdoie et, plus hospitalière,
Rappelle des oiseaux la troupe familière;
Quand un souffle brûlant fait les plantes germer,
Les fleurs s'épanouir et les couples s'aimer,
Il va le long des prés où la génisse broute,
Le long de la rivière et sous la verte voûte
Que forment les tilleuls aux frênes mariés,
Étudier les tons charmants et variés

Qu'offre à ses yeux épris la divine palette;
Afin que dans son vers cet éclat se reflète
Et que, vous y plaisant, vous lui disiez: Ami,
Allez souvent au bois où vous avez dormi;
Allez au bord des flots, allez sous l'ombre épaisse,
Dans la grotte inspirée où vous rit la Déesse,
Y rèver de ces vers que dore le soleil,
Et ne hâtez pas trop pour nous votre réveil.
Voilà quel est son but, et, s'il ne l'atteint guère,
C'est que pour ses soupirs la Muse trop sévère
En aime ailleurs, peut-être, un autre qui la fuit,
Et se plaît à lasser l'amant qui la poursuit

# MUSE POPULAIRE

#### LES BŒUFS

J'ai deux grands bœufs dans mon étable, Deux grands bœufs blancs marqués de roux; La charrue est en bois d'érable, L'aiguillon en branche de houx. C'est par leur soin qu'on voit la plaine Verte l'hiver, jaune l'été; Ils gagnent dans une semaine Plus d'argent qu'ils n'en ont coûté.

S'il me fallait les vendre, J'aimerais mieux me pendre; J'aime Jeanne ma femme; eh bien, j'aimerais mieux La voir mourir, que voir mourir mes bœufs.

Les voyez-vous, les belles bêtes, Creuser profond et tracer droit, Bravant la pluie et les tempêtes Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid? Lorsque je fais halte pour boire, Un brouillard sort de leurs naseaux, Et je vois sur leur corne noire Se poser les petits oiseaux.

S'il me fallait les vendre, J'aimerais mieux me pendre; J'aime Jeanne ma femme; eh bien, j'aimerais mieux La voir mourir, que voir mourir mes bœufs. Ils sont forts comme un pressoir d'huile, Ils sont doux comme des moutons; Tous les ans, on vient de la ville Les marchander dans nos cantons, Pour les mener aux Tuileries, Au mardi gras, devant le roi, Et puis les vendre aux boucheries; Je ne veux pas, ils sont à moi.

S'il me fallait les vendre, J'aimerais mieux me pendre; J'aime Jeanne ma femme; eh bien, j'aimerais mieux La voir mourir, que voir mourir mes bœufs.

Quand notre fille sera grande,
Si le fils de notre régent
En mariage la demande,
Je lui promets tout mon argent;
Mais, si pour dot il veut qu'on donne
Les grands bœufs blancs marqués de roux,
Ma fille, laissons la couronne
Et ramenons les bœufs chez nous.

S'il me fallait les vendre, J'aimerais mieux me pendre; J'aime Jeanne ma femme; eh bien, j'aimerais mieux La voir mourir, que voir mourir mes bœufs.

# LE CHANT DES OUVRIERS

Nous dont la lampe, le matin, Au clairon du coq se rallume, Nous tous qu'un salaire incertain Ramène avant l'aube à l'enclume, Nous qui des bras, des pieds, des mains, De tout le corps luttons sans cesse Sans abriter nos lendemains Contre le froid de la vieillesse,

Aimons-nous, et quand nous pouvons
Nous unir pour boire à la ronde,
Que le canon se taise ou gronde,
Buvons, (Ter.)
A l'indépendance du monde!

Nos bras, sans relâche tendus,
Aux flots jaloux, au sol avare,
Ravissent leurs trésors perdus,
Ce qui nourrit et ce qui pare :
Perles, diamants et métaux,
Fruit du coteau, grain de la plaine;
Pauvres moutons, quels bons manteaux
Il se tisse avec notre laine!

Aimons-nous, et quand nous pouvons
Nous unir pour boire à la ronde,
Que le canon se taise ou gronde,
Buvons, (Ter.)
A l'indépendance du monde!

Quel fruit tirons-nous des labeurs Qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos Babels montent jusqu'au ciel, La terre nous doit ses merveilles: Dès qu'elles ont fini le miel, Le maître chasse les abeilles.

Aimons-nous, et quand nous pouvons Nous unir pour boire à la ronde, Que le canon se taise ou gronde, Buvons, (*Ter.*) A l'indépendance du monde!

Au fils chétif d'un étranger

Nos femmes tendent leurs mamelles, Et lui, plus tard, croit déroger En daignant s'asseoir auprès d'elles, De nos jours, le droit du seigneur Pèse sur nous plus despotique; Nos filles vendent leur honneur Aux derniers courtauds de boutique.

Aimons-nous, et quand nous pouvons
Nous unir pour boire à la ronde,
Que le canon se taise ou gronde,
Buvons, (Ter.)
A l'indépendance du monde!

Mal vêtus, logés dans des trous, Sous les combles, dans les décombres, Nous vivons avec les hiboux Et les larrons amis des ombres; Cependant notre sang vermeil Coule impétueux dans nos veines; Nous nous plairions au grand soleil, Et sous les rameaux verts des chènes.

Aimons-nous, et quand nous pouvors Nous unir pour boire à la ronde, Que le canon se taise ou gronde, Buvons, (Ter.) A l'indépendance du monde!

A chaque fois que par torrents Notre sang coule sur le monde, C'est toujours pour quelques tyrans Que cette rosée est féconde; Ménageons-le dorénavant, L'amour est plus fort que la guerre; En attendant qu'un meilleur vent Souffle du ciel ou de la terre.

Aimons-nous, et quand nous pouvons Nous unir pour boire à la ronde, Que le canon se taise ou gronde,

# Buvons, (Ter.) A l'indépendance du monde!

#### LES SAPINS

J'allais cueillir des fleurs dans la vallée, Insouciant comme un papillon bleu, A l'âge où l'âme à peine révélée Se cherche encore et ne sait rien de Dieu. Je composais avec amour ma gerbe, Quand au détour du coteau l'aspect noir De sapins verts couvrant un sol sans herbe Me fit prier ainsi sans le savoir:

Dieu d'harmonie et de beauté, Par qui le sapin fut planté, Par qui la bruyère est bénie, J'adore ton génie Dans sa simplicité!

Le sapin brave et l'hiver et l'orage, Chaque printemps lui fait un éventail; Droite est sa flèche et vibrant son feuillage, L'art grec s'y mêle au gothique travail Ses blancs piliers, un souffle les balance Sans plus d'effort que les simples roseaux: Chœur végétal, symphonie, orgue immense Qui darde au ciel d'innombrables tuyaux.

Dieu d'harmonie et de beauté, Par qui le sapin fut planté, Par qui la bruyère est bénie, J'adore ton génie Dans sa simplicité!

Les bûcherons, dont la hache est sonore, Sapin géant, coupent tes bois légers, Qui porteront du couchant à l'aurore Hommes, bestiaux et l roduits échangés. De ta résine on enduira tes planches, Tu doubleras les caps sombres sans peur, Tantôt voguant au gré des voiles blanches, Tantôt poussé par l'ardente vapeur.

Dieu d'harmonie et de beauté, Par qui le sapin fut planté, Par qui la bruyère est bénie, J'adore ton génie Dans sa simplicité!

L'archet de Dieu règle votre cadence, Musiciens rhythmés par l'aquilon. Un jour des bals vous mènerez la danse De l'orme agreste au splendide salon. Vous traduirez des accents dont la flamme Cherche des cœurs l'invisible chemin; Aux violons vous donnerez une âme Et vibrerez sous un archet humain.

Dieu d'harmonie et de beauté, Par qui le sapin fut planté, Par qui la bruyère est bénie, J'adore ton génie Dans sa simplicité!

Heureux sapins, vos solives légères
Font les chalets, construisent les hameaux;
Dans vos taillis se cachent les bergères,
Et les buveurs dorment sous vos rameaux.
L'humanité par vos soins est servie,
Bois familiers, dans sa joie et son deuil;
Dans un berceau vous accueillez sa vie,
Et vous clouez ses morts dans le cercueil.

Dieu d'harmonie et de beauté, Par qui le sapin fut planté, Par qui la bruyère est bénie, J'adore ton génie Dans sa simplicité!

Arbres divins, respectés des tempêtes, Vous inspirez le calme et ces douceurs Ou'aime la foule aux vers de ses poëtes, Et qu'Apollon enseignait aux neuf Sœurs. Quand au hasard la sagesse infinie Éclaire un front, c'est à l'ombre des bois : Reviens, Orphée, y rêver l'harmonie; Viens, ô Lycurgue! y méditer des lois.

Dieu d'harmonie et de beauté. Par qui le sapin fut planté, Par qui la bruyère est bénie, J'adore ton génie Dans sa simplicité!

### LA MÈRE JEANNE

Dans la vie on ne reste guères A l'âge riant des amours, Les ans vont comme les rivières. Et rien n'en peut barrer le cours. Je ne suis plus la fille fraîche Que l'on appelait Jeanneton; Le soleil a rougi la pêche. Le rosier n'est plus en bouton.

Je suis la mère Jeanne Et j'aime tous mes nourrissons, Mon cochon, mon taureau, mon anc. Vaches, poulets, filles, garcons, Dindons, et j'aime leurs chansons, Comme, étant jeune paysanne, Bis. J'aimais la voix de mes pinsons.

Quand j'étais encore jeunette, Une autre ne posait pas mieux Le papillon de sa cornette Et le chignon de ses cheveux; Maintenant c'est une autre affaire, Il s'agit bien de coqueter; Du jour qu'on est mère et fermière, On a d'autres chiens à fouetter.

Je suis la mère Jeanne
Et j'aime tous mes nourrissons,
Mon cochon, mon taureau, mon âne,
Vaches, poulets, filles, garçons,
Dindons, et j'aime leurs chansons,
Comme, étant jeune paysanne,
J'aimais la voix de mes pinsons.

Bis.

C'est la moisson, c'est la vendange, Les semailles, la fenaison: C'est la lessive, et tout ça mange, Tout ça boit plus que de raison. Il faut qu'à tout je remédie, Le bétail est ensorcelé, Les enfants ont la maladie, Cette nuit la vache a vèlé.

Je suis la mère Jeanne
Et j'aime tous mes nourrissons.
Mon cochon, mon taureau, mon âne,
Vaches, poulets, filles, garçons,
Dindons, et j'aime leurs chansons,
Comme, étant jeune paysanne,
J'aimais la voix de mes pinsons.

Bis.

Venez, poules à crête rouge, Et mon beau coq tambour-major! J'aime que tout ce monde bouge, Je vois remuer mon trésor: Ces marcassins, ce veau qui tette, Ces canetons qui vont nageant, Cet agneau qui bêle à tue-tête, C'est pour moi le bruit de l'argent-

Je suis la mère Jeanne
Et j'aime tous mes nourrissons,
Mon cochon, mon taureau, mon âne,
Vaches, poulets, filles, garçons,
Dindons, et j'aime leurs chansons,
Comme, étant jeune paysanne,
J'aimais la voix de mes pinsons.

Bis.

C'est qu'il en faut dans un ménage De l'argent blanc, de l'or vaillant; On n'en gagne pour son usage Qu'en bien veillant et travaillant; Par-dessus, votre homme se grisc, Et trébuche en rentrant au nid; On se bat, mais après la crise, On s'embrasse et tout est fini.

Je suis la mère Jeanne
Et j'aime tous mes nourrissons,
Mon cochon, mon taureau, mon âne,
Vaches, poulets, filles, garçons,
Dindons, et j'aime leurs chansons,
Comme, étant jeune paysanne,
J'aimais la voix de mes pinsons.

Bis.

#### MA VIGNE

Cette côte à l'abri du vent, Qui se chauffe au soleil levant Comme un vert lézard, c'est ma vigne; Le terrain en pierre à fusil Résonne et fait feu sous l'outil; Le plant descend en droite ligne Du fin bourgeon qui fut planté Par notre bisaïeul Noé. Bon Français, quand je vois mon verre Plein de son vin couleur de feu, Je songe, en remerciant Dieu, Qu'ils n'en ont pas (bis) dans l'Angleterre. (Bis.)

Au printemps, ma vigne, en sa fleur, D'une fillette a la pâleur;
L'été, c'est une fiancée
Qui fait craquer son corset vert;
A l'automne, tout s'est ouvert:
C'est la vendange et la pressée;
En hiver, pendant son sommeil,
Son vin remplace le soleil.

Bon Français, quand je vois mon verre Plein de son vin couleur de feu, Je songe, en remerciant Dieu, Qu'ils n'en ont pas (bis) dans l'Angleterre. (Bis.)

J'aime ma vigne en vieux jaloux, Gare à ceux qui font les yeux doux Et voudraient caresser la belle! Mon sel pince le maraudeur, Mais ne touche pas au rôdeur, Au sorcier noir qui fait la grêle; Quand il s'empare d'un coteau, C'est comme un loup dans un troupeau.

Bon Français, quand je vois mon verre Plein de son vin couleur de feu, Je songe, en remerciant Dieu, Qu'ils n'en ont pas (bis) dans l'Angleterre. (Bis.)

La cave où mon vin est serré
Est un vieux couvent effondré,
Voûté comme une vieille église;
Quand j'y descends je marche droit,
De mon vieux vin je bois un doigt,
Un doigt, deux doigts... et je me grise;
A moi le mur et le pilier!
Je ne trouve plus l'escalier.

Bon Français, quand je vois mon verre Plein de son vin couleur de feu, Je songe, en remerciant Dieu, Qu'ils n'en ont pas (bis) dans l'Angleterre. (Bis.)

La vigne est un arbre divin,
La vigne est la mère du vin:
Respectons cette vieille mère,
La nourrice de cinq mille ans
Qui, pour endormir ses enfants,
Leur donne à teter dans un verre;
La vigne est mère des amours,
O ma Jeanne, buvons toujours!...

Bon Français, quand je vois mon verre Plein de son vin couleur de feu, Je songe, en remerciant Dieu, Qu'ils n'en ont pas (bis) dans l'Angleterre. (Bis.)

# LE SAUVAGE

Un jour, lassé de vivre solitaire,
J'aventurai mes pas ambitieux
Sur les chemins qui sillonnent la terre
Et dont pas un n'aboutit jusqu'aux cieux;
Je visitai ce qu'on nomme une ville,
Repaire immense où l'homme, mon pareil,
Vit sans ombrage, à l'égal du reptile,
En des rochers calcinés au soleil.

Quand la nature verra-t-elle Ses nombreux enfants réunis, Troupe joyeuse et fraternelle, Sous ses rameaux, dans ses doux nids!

Combien ton sort, ô frère! me chagrine! Ta nourriture est vile, un air malsain Râle brûlant dans ta sourde poitrine, Où toujours dort quelque sombre dessein; Le grand esprit qui me parle sur l'onde Est moins pour toi qu'un morceau de métal, Tu reconnais pour souverain du monde L'or que je pêche en mon ruisseau natal.

Quand la nature verra-t-elle Ses nombreux enfants réunis, Troupe joyeuse et fraternelle, Sous ses rameaux, dans ses doux nids!

L'amour en toi n'est qu'un instinct sauvage. Errant sans but comme une feuille en l'air; Aussi ta vie est un triste veuvage Où le bonheur ne luit que par éclair. Sais-tu qu'il faut, passager sur la terre, Aimer à deux pour revivre après toi, En outre aimer dans tout homme ton frère? L'esprit nous dit: C'est là toute la loi.

Quand la nature verra-t-elle Ses nombreux enfants réunis, Troupe joyeuse et fraternelle, Sous ses rameaux, dans ses doux nids!

La terre est grande et la séve bouillonne En son flanc vaste au robuste contour, Comme le vin fermente dans la tonne, Comme en un cœur d'adolescent, l'amour : Elle a du lin pour filer une tente A tous ses fils, et des fruits savoureux Pour ceux qui, las d'une trop longue attente, En sont encore à s'égorger entre eux.

Quand la nature verra-t-elle Ses nombreux enfants réunis, Troupe joyeuse et fraternelle, Sous ses rameaux, dans ses doux nids!

Le jour se lève et déchire la brume

Où notre globe était emmailloté; La vieille foi dans les cœurs se rallume, Tous les esprits tendent à l'unité: Le matelot sur les vagues hurlantes Creuse tout droit son sillon vers le port, Sans s'égarer aux étoiles filantes, Les yeux fixés sur le pôle du Nord.

Quand la nature verra-t-elle Ses nombreux enfants réunis, Troupe joyeuse et fraternelle, Sous ses rameaux, dans ses doux nids!

L'onde, la flamme et déjà l'atmosphère, Coursiers ardents que leur joug fait hennir, En un seul bond franchissant notre sphère, Vont rapprocher ce splendide avenir. Fils des cités, enfants des solitudes, Ce jour serait demain, si nous voulions Mettre en commun, vous rêveurs, vos études, Et nous nos bras teints du sang des lions.

Quand la nature verra-t-elle Ses nombreux enfants réunis, Troupe joyeuse et fraternelle, Sous ses rameaux, dans ses doux nids!

Car le temps vient d'oublier nos querelles, La faim, la soif, la guerre et tous les maux; Il faut entrer en des routes nouvelles, Clairons en tête et mêlant nos drapeaux. Couples aimants, couronnez-vous de roses: Artistes saints, coupez le vert laurier, Plus d'envieux et plus de fronts moroses; Allons au ciel par l'amoureux sentier.

Quand la nature verra-t-elle `Ses nombreux enfants réunis,
Troupe joyeuse et fraternelle,
Sous ses rameaux, dans ses doux nids!

#### LA COMTESSE MARGUERITE

La comtesse Marguerite, Veuve du comte Raymond, Languissait comme un ermite, Sur la crête d'un vieux mont, Avec une seule suivante En un castel tout délabré, Cent fois plus morte que vivante, Triste comme un miserere.

Elle avait un oratoire, Où le corps du trépassé, Dans le vermeil et la moire Splendidement enchassé, Au cœur brûlant de la comtesse, Dont le nom pieux nous resta, Entretenait une tristesse Pareille aux lampes de Vesta.

Par une nuit de décembre, En revenant de prier, Elle mangeait dans sa chambre Quelques fruits de son fruitier; La suivante vint effarée Dire: On frappe à l'huis du château; Et soudain paraît à l'entrée Un cavalier dans son manteau.

Il entre avec courtoisie;
Il pleut de ses cheveux blonds
Le parfum de l'ambroisie
Et des fleurs de nos vallons:
Sa barbe fourchue est frisée,
Et l'émail de ses blanches dents
Éclate en sa bouche rosée,
Son front et ses yeux sont ardents.

Près de la veuve il prend place; Étale sen bleu pourpoint, Et, pour rompre enfin la glace, Frappant la table du poing: La collation est frugale, Dit-il avec joyeuse humeur; Il faut ici qu'on me régale: J'ai grand'faim et suis grand seigneur.

Lors, la triste châtelaine Répondit au cavalier : Seigneur, si ma bourse est pleine, Je n'ai rien en mon cellier; Je n'ai rien plus en mon office; Je suis veuve; que voulez-vous? Prenez mon or en sacrifice, Laissez-moi pleurer mon époux.

Monseigneur de la cassette, En souriant, prend la clé, L'attache à son aiguillette, Et soudain, ensorcelé, Le castel n'est plus qu'une salle Où, parmi les fleurs et le fruit, Un festin somptueux s'étale, Le jour s'allume en plein minuit.

Il entre de pauvres hères
Qui se hâtent à manger;
Madame, ce sont vos frères,
Reprend le bel étranger.
Et comme son œil plein de flamme
Troublait Marguerite en secret:

« Ne craignez rien! dit-il, madame,
« Je suis Jésus de Nazareth. »

## LE CHIEN DU BERGER

J'aime mon chien, un bon gardien, Qui mange peu, travaille bien, Plus fin que le garde champêtre; Quand mes moutons je mène paître, Du loup je ne redoute rien, Avec mon chien, mon bon gardien, Finaud, mon chien!

Toujours crotté, sans goût ni grâce, Finaud n'est pas trop déplaisant, Il a la queue en cor de chasse, Les yeux brillants du ver luisant; Ses crocs sont prêts, son poil de chèvre Se dresse dru comme des clous Dès qu'il sent la trace du lièvre, Dès qu'il sent la trace des loups.

J'aime mon chien, un bon gardien, Qui mange peu, travaille bien, Plus fin que le garde champêtre; Quand mes moutons je mêne paître, Du loup je ne redoute rien, Avec mon chien, mon bon gardien. Finaud, mon chien!

Il entend la brebis qui bêle, Au loin il court la rallier; Il joue avec la blanche agnèle, Il lutte avec le vieux bélier; Quand je siffle ou quand je fais signe Il se donne du mouvement Comme un sergent qui range en ligne Les conscrits de son régiment.

J'aime mon chien, un bon gardien, Qui mange peu, travaille bien, Plus fin que le garde champètre; Quand mes moutons je mène paitre, Du loup je ne redoute rien, Avec mon chien, mon bon gardien, Finaud, mon chien!

Depuis dix ans à mon service.

Finaud est bon, il est très-bon; Je ne lui connais pas de vice, Il ne prend ni lard ni jambon; Il ne touche pas au fromage, Non plus qu'au lait de mes brebis; Il ne dépense à mon ménage Que de l'eau claire et du pain bis.

J'aime mon chien, un bon gardien, Qui mange peu, travaille bien, Plus fin que le garde champêtre; Quand mes moutons je mène paître, Du loup je ne redoute rien, Avec mon chien, mon bon gardien, Finaud, mon chien!

Finaud, mon chien!

Un jour près d'une fondrière,
Jeanne, en conduisant son troupeau,
Dégringola dans la rivière;
Finaud la repêcha dans l'eau,
Et moi j'aurai la récompense:
Jeanne me prend pour épouseur;
C'est tout de même vrai, j'y pense,
Que les chiens n'ont pas de bonheur!

J'aime mon chien, un bon gardien, Qui mange peu, travaille bien, Plus fin que le garde champètre; Quand mes moutons je mène paître, Du loup je ne redoute rien, Avec mon chien, mon bon gardien, Finaud, mon chien!

# BELZÉBUTH

1847

Un pèlerin de vingt ans, beau, mais triste, Le front baissé, le bâton à la main, Marchait dans l'or, la pourpre et l'améthyste Dont le couchant inondait le chemin; Il méditait sur l'humaine souffrance Dont son cœur jeune avait connu le poids, Et de sa plainte ou de son espérance L'écho lassé murmurait dans le bois:

Le monde subit la torture
D'un pouvoir infernal:
Le Bien est l'esclave du Mal.
Et cependant la clémente nature
Parle d'amour à toute créature
De la montagne au fond du val.

Sur un cheval aux prunelles sanglantes,
Noir et brillant d'écarlate et d'or pur,
Un homme passe, aux mains étincelantes,
Au manteau sombre, au regard fauve et sûr;
Comme un torrent se creuse une ravine,
Un grand chagrin a sillonné son front :

« Allons, dit-il au piéton qui chemine,
« Viens avec moi, monte en croupe et sois prompt.»

Le monde subit la torture
D'un pouvoir infernal:
Le Bien est l'esclave du Mal.
Et cependant la clémente nature
Parle d'amour à toute créature
De la montagne au fond du val.

Le beau rêveur enfourche la monture, A demi mort, sans parler, sans rien voir, Et les voilà partis à l'aventure, L'éperon d'or déchirant le flanc noir. En un clin d'œil, d'un seul bond, d'une haleine, Ils sont tous trois sur un sommet altier Auprès de qui la terre est une plaine; Il y verdoie en tout temps un pommier.

Le monde subit la torture D'un pouvoir infernal: Le Bien est l'esclave du Mal. Et cependant la clémente nature Parle d'amour à toute créature De la montagne au fond du val.

Mange du fruit, » dit l'homme au front superbe,
En attachant son cheval aux rameaux;
Il est vermeil, mais n'est-il point acerbe?
C'est d'un pommier que viennent tous nos maux.»
Le cavalier siffla dans ses dents blanches,
Et d'un long rire effraya la hauteur;
Un vieux serpent fit sonner dans les branches
Sa froide écaille, et l'enfant eut grand'peur.

Le monde subit la torture
D'un pouvoir infernal;
Le Bien est l'esclave du Mal.
Et cependant la clémente nature
Parle d'amour à toute créature
De la montagne au fond du val.

- · As-tu donc peur, dit une voix terrible,
- « De Belzébuth, de l'ange foudroyé,
- « Du vieux pommier, du Serpent de la Bible?
- « C'est d'un enfant, d'en paraître effrayé.
- « Pour posséder ici-bas la puissance,
- · Pour être un homme, il faut avoir touché
- « Au fruit amer de l'arbre de science ;
- « Depuis Adam l'on y mord sans péché. »

Le monde subit la torture
D'un pouvoir infernal:
Le Bien est l'esclave du Mal.
Et cependant la clémente nature
Parle d'amour à toute créature
De la montagne au fond du val.

- « Vois à tes pieds que chaque orgueil s'isole,
- · Leur petit globe est tout bariolé;
- · Chacun vit clos dans sa triste alvéole,

- « Comptant son or et les grains de son blé.
- « Veux-tu leur sang et la fleur de leur race?
- « Fais avec moi qu'ils restent divisés.
- « Tous les plaisirs te suivront à la trace;
- « Prends un tronçon des vieux sceptres brisés.

Le monde subit la torture
D'un pouvoir infernal:
Le Bien est l'esclave du Mal.
Et cependant la clémente nature
Parle d'amour à toute créature
De la montagne au fond du val.

« Je ne crois pas que vous teniez le monde, »
Reprit l'enfant d'un son de voix fort doux;
Et de sa main traçant la mappemonde,
Il écrivit sur le pôle : « Aimez-vous! »
Le cheval noir devint un blanc squelette,
Le vieux pommier croula sous un éclair;
De Belzébuth la grande silhouette
En long serpent s'évanouit dans l'air.

Le monde échappe à la torture Du pouvoir infernal : Le Bien a terrassé le Mal. Et de son sein la clémente nature Épand l'amour sur toute créature De la montagne au fond du val.

### LE CHANT DES SOLDATS

1848

Toute l'Europe est sous les armes, C'est le dernier râle des rois : Soldats, ne soyons point gendarmes, Soutenons le peuple et ses droits. Les Républiques, nos voisines, De la France invoquent le nom; Que les Alpes soient des collines Pour les chevaux et le canon.

(Bis.)

Aux armes (bis), courons aux frontières! Qu'on mette au bout de nos fusils Les oppresseurs de tous pays, Les poitrines des Radetzkis! Les peuples sont pour nous des frères, (Ter.) Et les tyrans des ennemis.

Pour le soldat la palme est douce. Quand le combat fut glorieux; De Transnonain, de la Croix-Rousse, Les cyprès nous sont odieux. Quoi! pousser à la boucherie Des frères comme des taureaux! C'est faire pleurer la Patrie, Et c'est avilir des héros.

(Bis.)

Aux armes (bis), courons aux frontières! Qu'on mette au bout de nos fusils Les oppresseurs de tous pays, Les poitrines des Radetzkis! Les peuples sont pour nous des frères, (Ter.) Et les tyrans des ennemis.

Sous le joug de la politique Que d'affronts tout bas dévorés! Nous pensions que la République Nous aurait enfin délivrés. Peuple! avec toi nous l'avions faite; Te souvient-il de Février? Ce ne fut point une défaite: Nous t'avions cédé le laurier. (Bis.)

Aux armes (bis), courons aux frontières! Qu'on mette au bout de nos fusils Les oppresseurs de tous pays, Les poitrines des Radetzkis! Les peuples sont pour nous des frères, (Ter.) Et les tyrans des ennemis. Nous savons ce que nous prépare Le tigre couronné du Nord; De carnage il n'est point avare, Il tue un peuple quand il mord. L'ordre qui règne à Varsovie, Dans tout le Midi révolté, Menace d'étouffer la vie Et les germes de liberté.

(Bis.)

Aux armes (bis), courons aux frontières! Ou'on mette au bout de nos fusils Les oppresseurs de tous pays, Les poitrines des Radetzkis! Les peuples sont pour nous des frères, (Ter.) Et les tyrans des ennemis.

De Pesth à Rome les étapes Seraient des bûchers de martyrs; Les Cosaques, hideux satrapes, Assouviraient tous leurs désirs, Sur l'or, sur le vin, sur les femmes; Dans l'orgie et dans les débris, A travers le sang et les flammes, Ils viendraient au cœur de Paris. (Bis.)

Aux armes (bis), courons aux frontières! Qu'on mette au bout de nos fusils Les oppresseurs de tous pays, Les poitrines des Radetzkis! Les peuples sont pour nous des frères, (Ter.) Et les tyrans des ennemis.

Soldats, arrêtons cette horde! Elle menace d'envahir, Danube de sang qui déborde, Tout le passé, tout l'avenir. Canons, de vos gueules béantes Refoulez la marche du Czar. Baïonnettes intelligentes, Formons à l'idée un rempart.

(Bis.)

Aux armes (bis), courons aux frontières! Qu'on mette au bout de nos fusils Les oppresseurs de tous pays, Les poitrines des Radetzkis! Les peuples sont pour nous des frères, (Ter.) Et les tyrans des ennemis.

Que la République française Entraîne encor ses bataillons, Au refrain de la Marseillaise, A travers de rouges sillons. Que la Victoire de son aile Touche nos fronts, et, cette fois, La République universelle Aura balayé tous les rois.

(Bis.)

Aux armes (bis), courons aux frontières! Qu'on mette au bout de nos fusils Les oppresseurs de tous pays, Les poitrines des Radetzkis! Les peuples sont pour nous des frères, (Ter.) Et les tyrans des ennemis.

### LE NOËL DES PAYSANS

Noël! des étables aux granges, Chantez, vallons; dansez, hauteurs! Jésus descend, quitte ses anges, Pour le bœuf, l'âne et les pasteurs.

En attendant la messe, on veille, On babille, on chante un noël; Dans les récits de la plus vieille, Le jeune met son grain de sel. Garçons joufflus, que l'on s'empresse, Tout frais rasés, vêtus de drap; Filles en blanc, vite à la messe, Une étoile vous guidera. Noël! des étables aux granges, Chantez, vallons; dansez, hauteurs! Jésus descend, quitte ses anges Pour le bœuf, l'âne et les pasteurs.

Dig din don! l'église est jolie (Racontons ce que nous voyons), De beaux habits toute remplie, De cire blanche et de rayons. Au fond, dans une niche en verre, Dort sur la paille un doux Jésus : Rois et bergers sont en prière, L'âne et le bœuf soufflent dessus.

Noël! des étables aux granges, Chantez, vallons; dansez, hauteurs! Jésus descend, quitte ses anges Pour le bœuf, l'âne et les pasteurs.

Quand à la file on communie, L'orgue joue un air de hautbois; Quand toute la messe est finie, On s'éparpille dans les bois. Il fait si doux! L'àme est contente, J'entends un amoureux qui dit: « Cette nuit le rossignol chante, « La rose a fleuri cette nuit. »

Noël! des étables aux granges, Chantez, vallons; dansez, hauteurs! Jésus descend, quitte ses anges Pour le bœuf, l'âne et les pasteurs.

Allons! rentrons, car il grésille, Dit un vieillard en grelottant, La bûche de Noël petille Et le réveillon nous attend. Respectons la vieille coutume, Mes beaux amoureux, buvez frais, Mangez le boudin quand il fume, Vous vous embrasserez après. Noël! des étables aux granges, Chantez, vallons; dansez, hauteurs! Jésus descend, quitte ses anges Pour le bœuf, l'âne et les pasteurs.

Jésus fait dans notre nuit noire, Pauvres gens! luire une clarté: A sa santé nous devons boire, Avec lui naît l'égalité. Grands et puissants à mine altière, Donnez, s'il vous plaît, un regard Au roi du ciel et de la terre, Né sur la paille d'un hangar.

Noël! des étables aux granges, Chantez, vallons; dansez, hauteurs! Jésus descend, quitte ses anges Pour le bœuf, l'âne et les pasteurs.

## LE CHANT DES TRANSPORTES

1849

Pendant que sous la mer profonde Les cachalots et le requin, Ces écumeurs géants de l'onde, Libres, dévorent le fretin, Nous autres, cloués à la rive Où la bourrasque a rejeté Notre barque un instant rétive, Nous pleurons notre liberté.

Et cependant, ò sainte République! Quoique aujourd'hui de ton pain noir nourri, Chacun de nous pour ta gloire eût péri Et mourrait encor sans réplique; Nous le jurons par l'Atlantique, Par nos fers et par Saint-Merry. Les goëlands à l'aile grise, Les hirondelles de la mer, A leurs petits, aux jours de brise, Apprennent le chemin de l'air; Nos enfants ont perdu leur guide, Peut-être n'ont-ils plus d'abri, Et la mère à leur bouche avide Ne fait mordre qu'un sein tari.

Et cependant, ò sainte République! Quoique aujourd'hui de ton pain noir nourri, Chacun de nous pour ta gloire eût péri Et mourrait encor sans réplique; Nous le jurons par l'Atlantique, Par nos fers et par Saint-Merry.

Sous les yeux du fort, sur la grève Quand nous errons le long du jour, Nous berçant dans quelque doux rêve Ou de République ou d'amour, La vague des plages lointaines Apporte à notre sombre écueil Râles de morts et bruits de chaînes; La démocratie est en deuil!

Et cependant, ò sainte République!
Quoique aujourd'hui de ton pain noir nourri,
Chacun de nous pour ta gloire eût péri
Et mourrait encor sans réplique;
Nous le jurons par l'Atlantique,
Par nos ters et par Saint-Merry.

(Ter.)

Glaive rouge de la Hongrie, Quel gant de fer t'aurait brisé? Un homme, traitre à sa patrie, Aux pieds du Czar l'a déposé; Au sultan demandez asile, Kossuth et Bem au bras puissant: Georgey, dans sa villa tranquille, Boit et mange le prix du sang. Et cependant, ô sainte République!
Quoique aujourd'hui de ton pain noir nourri.
Chacun de nous pour ta gloire eût péri
Et mourrait encor sans réplique;
Nous le jurons par l'Atlantique, (Tcr.)
Par nos fers et par Saint-Merry.

Les obus ont forcé Venise, Le sage Manin est banni; Pardonnez-nous Rome soumise, O Garibaldi, Mazzini! Quand Jésus a dit à saint Pierre: L'épée au fourreau doit dormir, Pourquoi voyons-nous son vicaire Et ses cardinaux la rougir?

Et cependant, ò sainte République! Quoique aujourd'hui de ton pain noir nourri, Chacun de nous pour ta gloire eût péri Et mourrait encor sans réplique; Nous le jurons par l'Atlantique, Par nos fers et par Saint-Merry.

Il nous vient du pays de Bade, De Doullens ou de Saint-Michel, Tantôt des bruits de fusillade, Tantôt des plaintes vers le ciel. Chez le Turc et sur la Tamise On cherche l'hospitalité; Où donc est la terre promise, Dieu d'amour et de liberté?

Et cependant, ò sainte République!
Quoique aujourd'hui de ton pain noir nourri,
Chacun de nous pour ta gloire eût péri
Et mourrait encor sans réplique;
Nous le jurons par l'Atlantique,
Par nos fers et par Saint-Merry.

(Ter.)

# MON BIEN-AIMÉ

1849

Où t'en vas-tu, mon bien-aimé, Pendant que je travaille et pleure, Solitaire dans ma demeure Comme un rossignol enfermé?

Tu fuis la ville, ardente arene Que se disputent les partis; Tu cherches la claire fontaine Où boivent les myosotis; Tu vas pleurer sur ta patrie Et sur tes amis en prison, Devant l'herbe de la prairie. En face du grand horizon, Tu vas pleurer sur ta patrie!

(Bis.)

Où t'en vas-tu, mon bien-aimé, Pendant que je travaille et pleure, Solitaire dans ma demeure. Comme un rossignol enfermé?

Je te suis sur toutes les pentes,
Dans les ravins, sur les hauts lieux
Où tu gîtes, où tu serpentes,
Cachant ton cœur à tous les yeux.
Que ne suis-je brin d'herbe ou rose,
Dans les jardins où je te vois,
Ou le bel oiseau qui se pose
Pour te faire écouter sa voix!
Que ne suis-je brin d'herbe ou rose!

(Bis.)

Où t'en vas-tu, mon bien-aimé, Pendant que je travaille et pleure, Solitaire dans ma demeure, Comme un rossignol enfermé?

Je ne crains pas qu'une autre grâce Prenne en ses lacs ton cœur troublé; Je sais pourquoi ton pied se lasse A travers la vigne et le blé. Tu vas implorer la nature, Pour qu'elle donne chaque jour A tous ses enfants la pâture, La paix, le sommeil et l'amour: Tu vas implorer la nature.

(Bis.)

Où t'en vas-tu, mon bien-aimé, Pendant que je travaille et pleure, Solitaire dans ma demeure Comme un rossignol enfermé?

Entends-tu les accents du cuivre Inviter les pâles humains A se tuer, au lieu de vivre Adonnés au travail des mains? Oh! ne t'en va pas à la guerre Pour y gagner des hochets d'or, Ou bien que ce soit la dernière Si tu devais te battre encor; Oh! ne t'en va pas à la guerre!

Bis.

Où t'en vas-tu, mon bien-aimé, Pendant que je travaille et pleure, Solitaire dans ma demeure Comme un rossignol enfermé?

Viens plutôt, quand la nuit sereine,
Semant dans l'air ses blancs pavots,
Assoupit dans les cœurs la haine,
Près de moi goûter le repos.
Oh! rien qu'une heure, heure furtive! !Bis.)
Sur nous l'étoile veillera;
A l'aube, l'alouette active
Du sein des blés t'appellera:
Oh! rien qu'une heure, heure furtire

Où t'en vas-tu, mon bien-aimé, Pendant que je travaille et pleure, Solitaire dans ma demeure Comme un rossignol enfermé?

#### LE TISSERAND

Des deux pieds battant mon métier, Je tisse, et ma navette passe, Elle siffle, passe et repasse, Et je crois entendre crier Une hirondelle dans l'espace.

Au chanvre, quand j'étais petit,
J'allais casser les chênevotes;
Tantôt je dénichais un nid,
Tantôt déchirais mes culottes:
C'était le beau temps du plaisir,
Le ciel depuis en fut avare;
En septembre on faisait rouir
Le chanvre dans la grande mare.

Des deux pieds battant mon métier, Je tisse, et ma navette passe, Elle siffle, passe et repasse, Et je crois entendre crier Une hirondelle dans l'espace.

Le chanvre aime le plat pays, Les oiseaux sous sa verte ombrelle Vont becqueter le chênevis : Il a fleur mâle et fleur femellc. De l'une on tire le gros fil Pour le cordage et la voilure; L'autre fournit le plus subtil, Pour toile fine et pour guipure.

Des deux pieds battant mon métier, Je tisse, et ma navette passe, Kile sisse, passe et repasse, Et je crois entendre crier Une hirondelle dans l'espace.

Quand l'hiver chasse les oiseaux, A la veillée on vient en troupe, Les filles tournent leurs fuseaux, Et les garçons battent l'étoupe. Chez un cordier, devenu grand, J'ai tourné la roue à mon aise, Et depuis je suis tisserand, Et le serai tant qu'à Dieu plaise.

Des deux pieds battant mon métier Je tisse, et ma navette passe, Elle siffle, passe et repasse, Et je crois entendre crier Une hirondelle dans l'espace.

Tendre une chaîne et l'ajuster Étampé contre la poitrine, Nouer ses fils et les compter, C'est minutieux, j'imagine: Au fond des caves, le travail Est plus beau, la toile est moins raide On perd la vue à fin de bail, Les lunettes sont un remède.

Des deux pieds battant mon métier, Je tisse, et ma navette passe, Elle sisse, passe et repasse, Et je crois entendre crier Une hirondelle dans l'espace.

Encor, si je tissais en l'air, Comme fait ma sœur l'araignée, Sans ma lampe j'y verrais clair; Mais, bah! ma vie est résignée: Il faut des voiles au vaisseau, Aux morts des linceuls, aux fillettes Qui me commandent leur trousseau Des draps de lit et des layettes. Des deux pieds battant mon métier, Je tisse, et ma navette passe, Elle siffle, passe et repasse, Et je crois entendre crier Une hirondelle dans l'espace.

La propreté n'a pas de rang; Dieu donne le chanvre et l'eau vive. Faites gagner le tisserand Et les laveuses de lessive. Suffit-il pour être content De bien manger et de bien boire? Il faut avoir dans tous les temps Du linge blanc dans son armoire.

Des deux pieds battant mon métier, Je tisse, et ma navette passe, Elle siffle, passe et repasse, Et je crois entendre crier Une hirondelle dans l'espace.

#### LE CHANT DE LA MER

Voyez de loin venir la mer Avec sa chanson lamentable, Tordant sa vague au reflet vert Dans les galets et dans le sable. Elle subit le mouvement De l'universelle machine, Et son rauque mugissement Est l'écho de la voix divine.

O mer profonde, explique-toi!
Grand prisme où le soleil se brise,
Clavier où les vents et la brise
Notent leur cadence indécise,
Dis-nous ta loi, dis-nous ta loi.
O mer profonde, explique-toi!

Bis.

La mer submerge les trois quarts De notre globe à sa surface; Elle en a fait cinq grandes parts Qu'elle supporte dans l'espace. Voyez, le nouveau monde sort Des plis flottants de sa tunique, Elle embrasse du sud au nord L'Europe, l'Asie et l'Afrique.

O mer profonde, explique-toi!
Grand prisme où le soleil se brise,
Clavier où les vents et la brise
Notent leur cadence indécise,
Dis-nous ta loi, dis-nous ta loi.
O mer profonde, explique-toi!

Bis.

Épanouie au sein des flots,
La terre y plonge ses racines
Comme le dernier des ilots
Et comme les algues marines.
La mer nous rejette le sel,
La soude avec la magnésie,
Et tout ce qu'elle emprunte au cicl
D'air vital et de poésie.

O mer profonde, explique-toi!
Grand prisme où le soleil se brise,
Clavier où les vents et la brise
Notent leur cadence indécise,
Dis-nous ta loi, dis-nous ta loi.
O mer profonde, explique-toi!

Bis.

Voyez à vos pieds ce poisson, Ou les reflets de cette écaille, C'est la mer vue à l'horizon, Des sept couleurs elle s'émaille; Elle respire, et son remous A les battements d'une artère; Quand dans la marée elle bout, On dirait l'âme de la terre. O mer profonde, explique-toi! Grand prisme où le soleil se brise, Clavier où les vents et la brise Notent leur cadence indécise, Dis-nous ta loi, dis-nous ta loi. O mer profonde, explique-toi!

Bis.

Bûcherons, coupez le sapin; Scieurs de long, drus à la tâche; Gais charpentiers, mettons en train Le marteau, la scie et la hache! Battez la quille du vaisseau, Le tisserand finit sa toile, Le goudron fume, on glisse à l'eau, L'équipage met à la voile.

O mer profonde, explique-toi!
Grand prisme où le soleil se brise,
Clavier où les vents et la brise
Notent leur cadence indécise,
Dis-nous ta loi, dis-nous ta loi.
O mer profonde, explique-toi!

Bis.

Quel que soit votre pavillon, Dieu vous aide, troupe intrépide! Creusez tout droit votre sillon, Laboureurs de la plaine humide; Rapportez les trésors cachés: Poivre, poissons, corail et perle; Surtout évitez les rochers Où la vague en pleurant déferle.

O mer profonde, explique-toi! Grand prisme où le soleil se brise, Clavier où les vents et la brise Notent leur cadence indécise, Dis-nous ta loi, dis-nous ta loi. O mer profonde, explique-toi!

Bis.

Surtout ne teignez pas de sang

Le grand océan Pacifique;
De Trafalgar et d'Ouessant
Cicatrisons la plaie antique.
Marins, le plus grand des trois-mâts
N'est sur la mer qu'une coquille;
Du sang versé dans les combats
On ne fait pas la cochenille.

O mer profonde, explique-toi! Grand prisme où le soleil se brise, Clavier où les vents et la brise Notent leur cadence indécise, Dis-nous ta loi, dis-nous ta loi. O mer profonde, explique-toi!

Bis.

### LES TROIS GRACES

Un jour, dans ma jeune saison, J'allais des vallons aux collines, Cherchant le bout de l'horizon. J'entrevis trois formes divines Sous un bois demi-ténébreux : C'étaient de vivantes statues, Elles dansaient demi-vêtues; Des trois sœurs je fus amoureux.

Oh! vous les avez rencontrées Égayant nos âpres chemins, Jetant les fleurs à pleines mains, Mes trois célestes adorées!

Une avait les cheveux châtains, Une était brune et l'autre blonde. M'agaçant de leurs pieds mutins, Les trois sœurs menaient une ronde; Leurs pieds s'entre-choquaient entre eux Pour mieux mesurer la cadence. Mon cœur allait avec la danse De leurs trois rhythmes amoureux.

Oh! vous les avez rencontrées Égayant nos âpres chemins, Jetant les fleurs à pleines mains, Mes trois célestes adorées!

Dans leurs cheveux brillaient trois fleurs, Trois fleurs que l'on aime isolées Mais dont les célestes couleurs Contrastent mieux étant mèlées: Le lis, astre tombé des cieux, Les roses et les violettes, Rayons des divines palettes; Des trois fleurs j'étais amoureux.

Oh! vous les avez rencontrées Égayant nos âpres chemins, Jetant les seurs à pleines mains, Mes trois célestes adorées!

Leurs trois chants formaient un accord, Et, se heurtant sans choc bizarre, Se mariaient comme le cor Avec la siùte et la guitare. Leurs voix, ensemble harmonieux, Étaient comme elles nuancées. Comme leurs mains entrelacées; Des trois voix j'étais amoureux.

Oh! vous les avez rencontrées Égayant nos âpres chemins, jetant les fleurs à pleines mains, Mes trois célestes adorées!

Ces trois sœurs, qui dansaient en rond, Me voyant, rompirent leur chaîne Et vinrent me baiser au front: Je sens encor leur douce haleine. Le doux parfum de leurs cheveux. Grâces, qu'êtes-vous devenues? Toutes trois, fuyant vers les nues, Ont délaissé leur amoureux.

Oh! vous les avez rencontrées Égayant nos âpres chemins, Jetant les fleurs à pleines mains, Mes trois célestes adorées!

#### LA BRUNE

Que je vous parle d'une brune, Dont les yeux luisent doucement Comme le croissant de la lune Reflété dans un lac dormant; De qui la taille est svelte et fine Comme la tige des palmiers, De qui la bouche est purpurine Comme la pourpre des rosiers, De qui la parole divine Eût courbé des rois à ses pieds.

(Bis.)

Inclinez-vous quand elle passe, Arbres et fleurs; pliez, roseaux; Murmurez, flots et chœurs d'oiseaux. La nature a filé sa grâce Du plus beau fil de ses fuseaux.

Vous caracoleriez près d'elle Sur des chevaux d'un sang royal; Vous pourchasseriez la rebelle Comme un gibier seigneurial, Qui pour sa jambe de Diane, Qui pour ses lèvres de rubis, Pour sa souplesse de liane, Pour ses yeux noirs, vrai paradis, Elle esquiverait, diaphane, Les Nemrod et les Amadis.

Bis.)

Inclinez-vous quand elle passe, Arbres et fleurs; pliez, roseaux; Murmurez, flots et chœurs d'oiseaux. La nature a filé sa grâce Du plus beau fil de ses fuseaux.

Rèvez les pierres précieuses,
Les grands troupeaux, les fleuves d'or.
Les étoffes les plus soyeuses,
Dont une seule est un trésor.
Imaginez une arche pleine
De tout ce qui reluit à l'œil,
Un palais dont un pied de reine
N'oserait pas franchir le seuil.
Ses yeux y toucheraient à peine,
Elle a mis plus haut son orgueil.

(Bis.)

Inclinez-vous quand elle passe, Arbres et fleurs; pliez, roseaux; Murmurez, flots et chœurs d'oiseaux. La nature a filé sa grâce Du plus beau fil de ses fuseaux.

Moins haut l'aigle a bâti son aire,
Moins haut les flèches ont volé,
De moins haut s'abat le tonnerre,
Jusqu'où va son orgueil ailé.
Il va cherchant le cœur d'un sage,
Fût-il empereur ou berger;
Reine au grand cœur, de plage en plage
Il faut errer et voyager.
La terre est un lieu de passage
Où le sage est un étranger.

(Bis.)

Inclinez-vous quand elle passe, Arbres et fleurs; pliez, roseaux; Murmurez, flots et chœurs d'oiseaux. La nature a filé sa grâce Du plus beau fil de ses fuseaux.

#### LA BLONDE

Rêvez un frêle paysage
De bruyères et de bouleaux,
Dont flotte au vent le blanc feuillage,
Comme l'écume sur les flots;
Et sous cette ombre échevelée,
Rêvez, plus gracieuse encor
Que les bouleaux de la vallée,
La vierge aux longues tresses d'or.

Jour et nuit, blanche et blonde, elle erre; Ses yeux bleus se noyant de pleurs, Fille du ciel et de la terre, Sœur des étoiles et des fleurs.

Sur son passage tout l'admire Et tout la chante d'une voix; Brisons la guitare et la lyre, Ses musiciens sont les bois; La bête sort de sa tanière, L'oiseau de son nid pour la voir; L'étang, la source et la rivière, Lui présentent leur bleu miroir.

Jour et nuit, blanche et blonde, elle erre; Ses yeux bleus se noyant de pleurs, Fille du ciel et de la terre, Sœur des étoiles et des fleurs.

On dit qu'avec les astres même, La nuit, elle a de longs discours; Un autre vous dira qu'elle aime, Sans rien conter de ses amours. Oh! ce n'est point sous vos ombrages, Bouleaux, sapins, genévriers, Que nichent ses amours sauvages : Son cœur est loin de nos sentiers.

Jour et nuit, blanche et blonde, elle erre; Ses yeux bleus se noyant de pleurs, Fille du ciel et de la terre, Sœur des étoiles et des fleurs.

Elle aime sous l'ombre mystique Des palmiers d'or qui sont au ciel, Et sa vie est un long cantique Qui fuit loin du monde réel. Ange, vous êtes une femme, Le ciel est peut-être à vos pieds; Choisissez entre mille une âme Qui vous aime et que vous aimiez.

Jour et nuit, blanche et blonde, elle erre, Ses yeux bleus se noyant de pleurs, Fille du ciel et de la terre, Sœur des étoiles et des fleurs.

#### LA CHATAINE

Reine de France et de Navarre, D'Europe et de tous les pays, Ma châtaine est un oiseau rare Qui niche surtout à Paris. On la connaît de par le monde Pour les slèches de ses doux yeux; On la dit brune, on la dit blonde, Moi, je la place entre les deux.

Elle est changeante, ma châtaine, Comme les reflets du lézard, Et le charme de son regard Est un filet qui vous enchaîne. Est-il une taille mieux prise, Un pied fluet plus doux à voir, Une forme plus indécise Sous les dentelles du peignoir? Qu'un amoureux transi soupire Et s'égare en vœux imprudents, Son musical éclat de rire Dans leur écrin montre ses dents.

Elle est changeante, ma châtaine, Comme les reflets du lézard, Et le charme de son regard Est un filet qui vous enchaîne.

A la valse elle est Allemande, Russe à la danse, Anglaise au sport, A ses yeux chinois en amande, En Espagnole, aime à la mort. Elle chante à l'italienne; Elle est almée en son boudoir; Au bain, c'est une Athénienne, Une Française à son miroir.

Elle est changeaute, ma châtaine, Comme les reflets du lézard, Et le charme de son regard Est un filet qui vous enchaîne.

Oh! quelle est bien la fille d'Ève Qui flatte et trompe le désir; C'est la réalité du rêve, Pourtant nul ne peut la saisir. A cheval, jouteur intrépide! Poursuis Armide au fond du bois; Plus qu'une biche elle est rapide Et met le jouteur aux abois.

Elle est changeante, ma châtaine, Comme les reflets du lézard, Et le charme de son regard Est un filet qui vous enchaîne. Cherchez! peut-être échauffe-t-elle Les pieds du pauvre dans son sein; Ou, comme Jeanne la Pucelle, Peut-être a-t-elle un beau dessein: Un ange lui fait voir la lance, L'armure bleue et le cimier Qui sauveront un jour la France, Un autre jour le monde entier.

Elle est terrible, ma châtaine, Comme l'aspect d'un étendard, Et le charme de son regard Est un clairon qui nous entraîne.

## LE RÉVEILLON DES ÉTUDIANTS

C'est le vingt-cinq décembre Qu'il fait bon dans la chambre Avec la bûche de Noël, Qui, dans la sombre cheminée, Trace une route illuminée D'autant d'étoiles que le ciel.

Ce vieil amant de nos grand'mères, Le Réveillon survit toujours, Malgré les cancans des commères, Aux vieilles bandes des amours. Il ramène toujours les fées Avec le saucisson à l'ail, Avec les poulardes truffées Ou tout autre friand bétail.

C'est le vingt-cinq décembre Qu'il fait bon dans la chambre Avec la bûche de Noël, Qui, dans la sombre cheminée, Trace une route illuminée D'autant d'étoiles que le ciel. La fée est parente du mage; Ce soir-là, chaque petit roi Avec la dignité d'un sage Fait souper sa fée avec soi. Allons bourgogne, allons champagne, Vieux sonneurs, sonnez à grand bruit, Mettez votre monde en campagne Pour qu'il arrive avant minuit.

C'est le vingt-cinq décembre Qu'il fait bon dans la chambre Avec la bûche de Noël, Qui, dans la sombre cheminée, Trace une route illuminée D'autant d'étoiles que le ciel.

Eh quoi! mesdames, on vous grise! Quel scandale, quand il faudra Que vous entriez à l'église! Le bedeau vous en chassera. Ah! il vous faudrait une messe Où Musard, d'un air solennel, Ferait signe à la grosse caisse D'accompagner l'air du Noël.

C'est le vingt-cinq décembre Qu'il fait bon dans la chambre Avec la bûche de Noël, Qui, dans la sombre cheminée, Trace une route illuminée D'autant d'étoiles que le ciel.

Mais je vois vos yeux de pervenche, Devenus doux et triomphants, Solliciter la messe blanche, La messe des petits enfants. La bûche s'écroule en fumée, Nous sommes seuls restés brûlants; Allons! l'alcôve parfumée Nous montre de loin ses draps blancs.

C'est le vingt-cinq décembre Qu'il fait bon dans la chambre Avec la bûche de Noël, Qui, dans la sombre cheminée, Trace une route illuminée D'autant d'étoiles que le ciel.

# LE CHANT DES ÉTUDIANTS

Enfants des écoles de France, Gais volontaires du progrès, Suivons le peuple et sa science, Sifflons Malthus et ses arrêts. Éclairons les routes nouvelles Que le travail veut se frayer: Le socialisme a deux ailes. L'étudiant et l'ouvrier.

Bis.

Marchons, sans clairons ni cymbales, Aux conquêtes de l'avenir, Et montrons, s'il le faut, nos poitrines aux balles. Comme a fait Robert Blum (bis), le glorieux mart; r!

N'est-ce pas le travail qui donne Ce qui nous fait étudier, Le pain, le livre monotone, Le vêtement et le foyer? Oue notre science jalouse Ne se tienne point à l'écart; Il bat plus d'un cœur sous la blouse Amoureux de science et d'art.

Bis.

Marchons, sans clairons ni cymbales, Aux conquêtes de l'avenir. Et montrons, s'il le faut, nos poitrines aux balles, Comme a fait Robert Blum (bis), le glorieux martyr! Avec les ouvriers, nos frères,
Marchons bras dessus, bras dessous;
Laissons s'offusquer aux lumières
Les regards fauves des hiboux.
Émancipons l'intelligence
De ceux qui rèvent notre mort:
Allemagne, Italie et France,
Portons la clarté vers le Nord.

Bis.

Marchons, sans clairons ni cymbales, Aux conquêtes de l'avenir, Et montrons, s'il le faut, nos poitrines aux balles, Comme a fait Robert Blum (bis), le glorieux martyr!

La polka, la pipe et la bière
Ne consument plus nos loisirs;
Les petits bos jucts de Cythère
Ne réveillent plus nos désirs.
Nous avons pour maîtresse unique
Minerve sous de nouveaux traits:
C'est notre jeune République;
Vénus n'aura son tour qu'après.

Bis.

Marchons, sans clairons ni cymbales, Aux conquêtes de l'avenir, Et montrons, s'il le faut, nos poitrines aux balles, Comme a fait Robert Blum (bis), le glorieux martyr!

Hélas! à des traces sanglantes
On suit la révolution;
Les capitales pantelantes
Se sont ouvertes au canon.
De février l'étoile file;
Entendez les chevaux hennir!
Un bruit se répand dans la ville:
Les Cosaques vont revenir.

Bis.

Marchons, sans clairons ni cymbales, Aux conquêtes de l'avenir, Et montrons, s'il le faut, nos poitrines aux balles, Comme a fait Robert Blum (bis), le glorieux martyr! Hurrah! jeunesse des écoles,
A Vienne, à Berlin, à Paris,
Partout lampions et farandoles
Feraient sauter tout le pays:
Tyrans et vieux abus, arrière!
De Dieu nous sommes le flambeau;
Attilas qui portez la guerre,
Vous n'en êtes que le fléau!

Bis.

Marchons, sans clairons ni cymbales, Aux conquêtes de l'avenir, Et montrons, s'il le faut, nos poitrines aux balles, Comme a fait Robert Blum (bis), le glorieux martyr!

### LES FRAISES DES BOIS

Quand de juin s'éveille le mois, Allez voir les fraises des bois Qui rougissent dans la verdure, Plus rouges que le vif corail, Balançant comme un éventail Leur feuille à triple découpure.

Qui veut des fraises du bois joli?
En voici,
En voici mon panier tout rempli,
De fraises du bois joli! (Quater.)

Rouge au dehors, blanche au dedans, Comme les lèvres sur les dents, La fraise épand sa douce haleine, Qui tient de l'ambre et du rosier; Quand elle monte du fraisier, On sait que la fraise est prochaine.

Qui veut des fraises du bois joli? En voici, En voici mon panier tout rempli,
De fraises du bois joli! (Quater.)

O fraise! un poête latin
T'aurait fait mûrir sur le sein
De Vénus ou de sa maîtresse;
Je te préfère où tu te plais,
A l'ombre où les rossignolets
Modulent sans fin leur tendresse.

Qui veut des fraises du bois joli?
En voici,
En voici mon panier tout rempli,
De fraises du bois joli! (Quater.)

Hélas! n'entends-je pas venir Un essaim qui vient vous cueillir? Petits garçons, petites filles; Ils pillent fraises, fleurs et nids, Sans craindre les serpents tapis, Ni les guêpes, ni les chenilles.

Qui veut des fraises du bois joli?
En voici,
En voici mon panier tout rempli,
De fraises du bois joli! (Quater.)

Dans l'écorce du coudrier Serrez les filles du fraisier, Qu'elles ne voient plus la lumière; A la halle pour quelques sous, Avec les panais et les choux, On va les vendre à la fruitière.

Qui veut des fraises du bois joli?
En voici,
En voici mon panier tout rempli,
De fraises du bois joli! (Quater.)

La fontaine des Innocents

Voit, la nuit, parmi les passants, Dormir plus d'une paysanne A qui son bras sert d'oreiller; La lune garde son panier, La lune blonde et diaphane.

Qui veut des fraises du bois joli?
En voici,
En voici mon panier tout rempli,
De fraises du bois joli! (Quater.)

La belle aurait pu, sans souci, Manger ses fraises loin d'ici Au bord d'une verte fontaine Avec un joyeux moissonneur Qui l'aurait prise sur son cœur; Elle aurait eu bien moins de peine.

Qui veut des fraises du bois joli?
En voici,
En voici mon panier tout rempli,
De fraises du bois joli! (Quater.)

#### LE MOIS DE MAI

Au sein des plus closes retraites Que le printemps sait se choisir, Dans la verdure et les fleurettes Gite ce doux mois du plaisir. Les zéphires lui font cortége Et de fleurs brodent les sentiers; Comme pour lui jeter leur neige, Devant lui ploient les vieux pommiers.

Savez-vous où gîte Mai, ce joli mois, Qui s'enfuit plus vite Que la biche au bois? Le soleil a quitté le signe
Du Taureau, sous les deux Jumeaux
Avec l'épi fleurit la vigne,
Consolatrice de nos maux;
Quel parfum de ces fleurs émane!
Sur ces champs de pourpre voilés
Quelle vive musique plane
D'oiseaux et d'insectes ailés!

Savez-vous où gîte Mai, ce joli mois, Qui s'enfuit plus vite Que la biche au bois?

C'est vraiment le mois du mystère, Des amours le gai rendez-vous; La nuit, le ver luisant éclaire, La lune a son croissant plus doux. Sur l'eau la verte demoiselle Promène son corset changeant, Et sous l'eau profonde étincelle Une écaille d'or et d'argent.

> Savez-vous où gite Mai, ce joli mois, Qui s'enfuit plus vite Oue la biche au bois?

Avant l'aube part l'alouette:
Pour les oiseaux c'est le signal,
Chacun sur sa branche répète
Son petit refrain matinal;
Au sein des blés la voix rappelle
De la caille ou de la perdrix;
L'hirondelle au chaume fidèle
Perce l'air de ses petits cris.

Savez-vous où gîte Mai, ce joli mois, Qui s'enfuit plus vite Que la biche au bois? A midi les roches brûlantes Redisent le chant des coucous, Les tourterelles roucoulantes Font vibrer les feuilles de houx; Quand la forêt deviendra brune, Le rossignol aura son tour, Aux fraîches clartés de la lune, Pour achever l'hymne d'amour.

> Savez-vous où gite Mai, ce joli mois, Qui s'enfuit plus vite Que la biche au bois?

Un sein de bergère où s'abrite L'amour naissant au renouveau Passe muguet et marguerite, Fraîcheur de source et chant d'oiseau. Oh! que ma paysanne est belle, Quand elle mène, vers le soir, En bonnet rond, et, sans dentelle Son troupeau blanc à l'abreuvoir!

Savez-vous où gite Mai, ce joli mois, Qui s'enfuit plus vite Oue la biche au bois?

#### MON ANE

L'autre jour, à cheval sur l'ane, La tête en l'air, je m'en allais Querir des navets pour ma Jeanne, Serrant la bête des mollets. Fleurissait au bord de la route, Plein de piquants, un gros chardon; Mon aue l'avise et le broute, Mâchant l'herbe avec le bridon. Hue donc, mon âne! Si je baguenaude en chemin, Mornifflette! il fera vilain: Au retour, dame Jeanne Me garde un revers de main. (Bis.)

Bis.

Vient à passer fleur de bourrique, .
A longue oreille, à l'œil bleu-noir;
L'âne brait, d'honneur il se pique,
Il est tout aise de la voir.
Sur ses deux jambes de derrière,
En renâclant, il se tient droit:
J'étais bien près de baiser terre,
Il s'en fallait juste d'un doigt.

(Bis.)

Hue donc, mon âne!
Si je baguenaude en chemin,
Mornifflette! il fera vilain:
Au retour, dame Jeanne
Me garde un revers de main.

Bis.

Après, lui prend une fringale; L'âne sentimentalement Les quatre fers en l'air s'étale Avec musique et tremblement. Je criais entre l'âne et terre, Comme quand on saigne un pourceau; Quand on m'a pêché dans l'ornière, Je buyais à même au ruisseau.

llue donc, mon âne! Si je baguenaude en chemin, Mornifilette! il fera vilain: Au retour, dame Jeanne Me garde un revers de main.

(Bis.)

Bis.

Enfin j'arrive à la verdure, De navets j'arrache un arpent, J'en charge à crever ma monture, Nous revenons clopin, clopant. L'âne, en chemin, tournant la tête, Du bout des dents mord au navet: Un bouchon de houx nous arrête A la porte du cabaret.

Hue donc, mon ane! (Bis.)
Si je baguenaude en chemin,
Mornifflette! il fera vilain:
Au retour, dame Jeanne
Me garde un revers de main.

Je bois, laissant l'autre à la porte, Quelques brocs avec les amis, Tant que sur l'âne on me rapporte A moitié saoul, à moitié gris. Au retour, jugez la surprise. Plus de navets dans le panier! Jeanne d'un soufflet me dégrise: Il en cuit de se marier.

Hue donc, mon ane! (Bis.)

Si je baguenaude en chemin,

Mornifflette! il fera vilain:

Au retour, dame Jeanne

Me garde un revers de main.

Si l'on sait dans le voisinage Que ma Jeanne m'a souffleté, Au mardi gras, c'est un usage, Sur l'âne je serai monté, Lié d'une corde solide, Coiffé de deux cornes au front; Tenant la queue au lieu de bride, Et tous les enfants nous suivront!

Hue donc, mon ane! (Bis.)

Si je baguenaude en chemin,

Mornifflette! il fera vilain:

Au retour, dame Jeanne

Me garde un revers de main.

Bis.

### LE DAHLIA BLEU

Où donc s'envolent vos semaines?
Pourquoi, soucieux jardiniers,
Ce surcroît de soins et de peines?
Vos jardins sont des ateliers
Où vous tissez des fleurs humaines.
O fleurs divines d'autrefois!
Lis et roses, fuyez aux bois;
Bluets, pervenches, violettes,
Myosotis, vivez seulettes,
Sous l'œil de Dieu;
Ils rêvent le dahlia bleu.

Qu'il faudrait une main savante Pour semer à son gré l'azur Qui des cieux colore la tente, Se réfléchit dans un flot pur, Et dans mille fleurs nous enchante! Toute fleur qui nous laisse voir Le bleu du ciel dans son miroir, Bluet, pervenche, violette, Myosotis, éclôt seulette

Sous l'œil de Dieu: Ils rêvent le dahlia bleu.

Autour des valses, des quadrilles,
Des rondes et des jeux du soir,
Où se pressent les jeunes filles,
Rôde un spectre vêtu de noir
Qui censure les plus gentilles.
Vous n'êtes rien, frêles beautés,
Au prix des rêves enchantés
Qui tourbillonnent dans sa tête.
Nulle part il ne voit complète
L'œuvre de Dieu,

Il rêve le dahlia bleu.

#### CHANTS ET POÉSIES

Voyez les rondes, les dimanches,
Sous les vieux noyers des hameaux!
Ces enfants ou brunes ou blanches
Sont les myosotis des eaux
Ou les bluets ou les pervenches.
Voyez dans le bal animé
Ces enfants qui n'ont pas aimé,
Pâles comme les violettes,
Peut-être au sein de ces fleurettes,
Filles de Dieu,
Se cache le dahlia bleu!

#### LE CHANT DES NATIONS 1

Tous les captifs qui sur la terre Courbaient leur front l'ont relevé Pour commencer la grande guerre, Par qui leur droit sera sauvé. Ils ont fait ranger à leur tête Les hommes libres leurs aînés, Qui s'en vont calmes à la fête Devant ces lions déchaînés.

Le jour des grands destins se lève Au son du cuivre et du tambour. O guerre! c'est ton dernier jour! Le glaive brisera le glaive, Et du combat naîtra l'amour.

Chaque patrie envoie un nombre De combattants pris au hasard Parmi ceux qui souffraient dans l'ombre : Ah! ils se sont levés trop tard! Mais leur colère amoncelée Fera d'un coup rompre leurs fers,

Ce chant a été publié en 1847 sans musique, à la suite d'un poème de l'auteur intitulé : Fin de la Pologne, chez G. de Gonet, rue des Boaux-Arts. Et l'on verra dans la mélée Quels maux leurs grands cœurs ont souf erts.

Le jour des grands destins se lève Au son du cuivre et du tambour. O guerre! c'est ton dernier jour! Le glaive brisera le glaive, Et du combat naîtra l'amour.

Les couleurs de mille bannières
Flottant au front des légions
Rappellent aux yeux les frontières
Qui séparaient les nations;
Mais, l'espérance étant commune,
Ces bannières vont se mèlant:
Ces nations n'en font plus qu'une
Sous le drapeau bleu, rouge et blanc.

Le jour des grands destins se lève Au son du cuivre et du tambour. O guerre! c'est ton dernier jour! Le glaive brisera le glaive, Et du combat naîtra l'amour.

Faut-il que la foule avilie
D'un seul orgueil soit l'instrument.
Et que son échine assouplie
Redoute un brutal châtiment!
Ce n'est point ainsi qu'on nous mène,
On n'emprisonne pas le feu.
Et l'immortelle race humaine
Porte en ses flancs l'âme de Dieu.

Le jour des grands destins se lève Au son du cuivre et du tambour. O guerre! c'est ton dernier jour! Le glaive brisera le glaive, Et du combat naîtra l'amour.

Sur son beau cheval de bataille,

Le despote accourt furieux:
La fusillade et la mitraille
Pleuvront au signe de ses yeux.
Marchons en colonne serrée
Sur son armée au sombre abord,
Lentement, comme la marée,
Entre les écueils de son bord.

Le jour des grands destins se lève Au son du cuivre et du tambour. O guerre! c'est ton dernier jour! Le glaive brisera le glaive, Et du combat naîtra l'amour.

Il voudrait encor nous voir vivre Enchaînés comme les démons. Nos ossements, comme le givre, Blanchiront la plaine et les monts Avant cette honte suprême De subir son joug détesté. Dieu seul est grand, il veut qu'on l'aime Et qu'on le serve en liberté.

Le jour des grands destins se lève Au son du cuivre et du tambour. O guerre! c'est ton dernier jour! Le glaive brisera le glaive, Et du combat naîtra l'amour.

# EUSÈBE

Les bûcherons de la vallée Montrent au doigt le jeune fou. Sa chevelure échevelée A tous les vents bat sur son cou, Son œil, bleu comme l'eau du fleuve, Roule parfois un pleur amer; Car son cœur subit une épreuve Plus grande que l'eau de la mer.

Il aime, folie extrême! Enfant de rien, La fille même Du baron chrétien.

A sa fenètre il l'a surprise Se regardant à son miroir; Il erre, du parc à l'église, Dans les taillis pour l'entrevoir : Elle est grande, leste et mignonne; De la chevelure au soulier, On voit qu'elle est une baronne, Et lui n'est rien qu'un écolier.

Il aime, folie extrême l Enfant de rien, La fille même Du baron chrétien.

C'est un écolier d'aventure, Ne sachant ni grec ni latin, Qui s'est épris de la nature Et de la belle un beau matin. Il faut qu'au monde tout lui cède: Le baron lui résisterait, Dieu lui-même vient à son aide, Et lui révèle un grand secret.

Il aime, folie extrême!
Enfant de rien,
La fille même
Du baron chrétien.

Ce grand secret, ce beau mystère, Qui le change en un Salomon, C'est que riche et pauvre sur terre Sont pétris d'un même limon; Que l'amour seul et la science Élèvent le commun niveau : Avec son secret il s'avance Jusqu'à la porte du château.

Il aime, folie extrême! Enfant de rien, La fille même Du baron chrétien,

Il parle, au nom de la science Et de l'amour, au vieux baron, Qui porte croix et fer de lance Sur champ d'azur avec fleuron. « Ce serait une vilenie, » Dit le baron peu convaincu, « De voir figurer ton génie « Et ton amour sur mon écu! »

Il aime, folie extrême! Enfant de rien, La fille même Du baron chrétien.

La vierge écoutait, bouche close, Et cependant ses jolis doigts Cueiltaient du laurier, de la rose, Parmi les arbustes du bois Ajoutons à nos armoiries, Fit-elle au baron résigné, Ces branches nobles et fleuries. Ainsi le contrat fut signé.

Il m'aime, bonheur suprême! Son cœur vaut bien La fille même Du baron chrétien.

#### LA MUSETTE NEUVE

Qu'on m'apporte du houx, Pour y percer trois trous! Oh! la bonne amusette! lon la! Du houx, du buis ou du sureau. Avec une peau de chevreau, Pour faire une musette, lon la; Pour chanter mes amours Tout le long de mes jours.

Ma Jeanne, je t'aime,
Je t'offre mon cœur: (Bis.)
Garde-le de même
Qu'un muguet en fleur.
Ma Jeanne est plus belle
Que le ciel et l'eau, (Bis.)
Elle est plus cruelle
Qu'un coup de couteau.

Qu'on m'apporte du houx, Pour y percer trois trous! Oh! la bonne amusette! lon la! Du houx, du buis ou du sureau, Avec une peau de chevreau, Pour faire une musette, lon la, Pour chanter mes amours Tout le long de mes jours.

J'ai pour la coquetté,
Sous mes gros sabots,
Brisé la musette
Aux fredons si beaux
Qui dans les familles,
Depuis six cents ans,
Mariait les filles
De nos paysans.
(Bis.)

Qu'on m'apporte du houx, Pour y percer trois trous! Oh! la bonne amusette! lon la! Du houx, du buis ou du sureau, Avec une peau de chevreau, Pour faire une musette, lon la Pour chanter mes amours Tout le long de mes jours.

Musette nouvelle,
Il faut l'attendrir! (Bis.)
Sinon la cruelle
Me fera mourir.
Jusqu'à la rivière
Je cours comme un fou,
J'y prends une pierre,
L'attache à mon cou.

Qu'on m'apporte du houx, Pour y percer trois trous! Oh! la bonne amusette! lon la! Du houx, du buis ou du surcau, Avec une peau de chevreau, Pour faire une musette, lon la, Pour chanter mes amours Tout le long de mes jours.

J'attache la pierre,
A genoux au bord,
Disant ma prière
Pour braver la mort :
Et sous l'eau muette
Iront sans nager,
Amour et musette,
Musette et berger.
(Bis.)

Qu'on m'apporte du houx, Pour y percer trois trous, etc.

6-

#### LA FILLE DU PEUPLE

Sous les haillons et sous la bure, Qui n'a vu sourire une fois, Entre dix mille, une figure Plus fraiche que l'eau dans les bois? Qui n'a, sur le croulant abime De l'infamie et des douleurs, Surpris dansante une victime Plus délicate que les fleurs?

Oiseau sans nid, fleur sans racine, Cœur aimant qui cherchez un cœur, Racontez-moi votre origine: N'êtes-vous pas aussi ma sœur?

Enfant de Dieu, qu'elle est souffrante!
La pauvreté meurtrit sa chair,
Qui, de limpide et transparente,
Devient rude et noircit à l'air:
Des cités aux champs la poussière,
La fange, les chardons sanglants,
Et tous les venins de la terre
Mordent et rongent ses pieds blancs.

Oiseau sans nid, fleur sans racine, Cœur aimant qui cherchez un cœur, Racontez-moi votre origine: N'êtes-vous pas aussi ma sœur?

Hélas! quand sa beauté résiste
Aux outrages inférieurs,
Son printemps n'en est pas moins triste,
Ses matins n'en sont pas meilleurs.
Que de vipères et d'embûches
S'entrecroisent à ses talons!
Autour du trésor de ses ruches,
Quel bourdonnement de frelons!

Oiseau sans nid, fleur sans racine, Cœur aimant qui cherchez un cœur, Racontez-moi votre origine: N'ètes-vous pas aussi ma sœur?

Qu'une invisible sentinelle Veille au seuil de votre réduit! Usez plutôt votre prunelle Aux lueurs des lampes de nuit; Trempez de sueur et de larmes Votre pain noir de tous les jours, Plutôt que de livrer sans armes Vos amours frêles aux vautours.

Oiseau sans nid, fleur sans racine, Cœur aimant qui cherchez un cœur, Racontez-moi votre origine: N'êtes-vous pas aussi ma sœur?

Celle de qui l'âme se donne
Pour des bijoux et pour de l'or
Se prépare un brumeux automne,
Un hiver plus sinistre encor!
Le jour où sa beauté s'envole
Avec l'essaim des jouvenceaux,
La voyez-vous, la pauvre folle!
Grossir de pleurs l'eau des ruisseaux?

Oiseau sans nid, fleur sans racine, Cœur aimant qui cherchez un cœur, Racontez-moi votre origine: N'ètes-vous pas aussi ma sœur?

Mais l'héroïne qui se garde
De tout injuste ravisseur
Est sacrée, et Dieu la regarde
Avec des yeux pleins de douceur.
Un souffle emporte Geneviève
A la rencontre d'Attila:
Jeanne la Pucelle se lève;

Saxons et Normands, halte-là!

Oiseau sans nid, fleur sans racine, Cœur aimant qui cherchez un cœur, Racontez-moi votre origine : N'êtes-vous pas aussi ma sœur?

Fille du peuple, sœur aimée, Qui veillez à tous les grabats; Qui, dans le sang et la fumée, Arrachez leur proie aux combats; Que votre joyeux règne advienne, Qu'on brise les fers à vos pieds, Et que l'on vous couronne reine Avec du myrte et des rosiers!

Oiseau sans nid, fleur sans racine, Cœur aimant qui cherchez un cœur, Racontez-moi votre origine : N'ètes-vous pas aussi ma sœur?

#### MARGUERITE

Ma fleur, ce n'est pas la pervenche:
Ma fleur d'amour, mon doux trésor,
C'est une marguerite blanche
Que nuance un beau reflet d'or.
Mais, las! autour d'elle bourdonne
Essaim folâtre et dangereux:
Faut-il que sa blanche couronne
S'effeuille aux doigts des amoureux!

Que Dieu t'abrite Contre l'aquilon, O marguerite, Astre du vallon! Tes sœurs, moins que toi fortunées, Heureuse fleur! le plus souvent, Dans la prairie abandonnées, Voient leurs débris jetés au vent; Mais toi, l'ombrage d'un grand chêne Te garantira des autans, Et l'eau d'une claire fontaine Éternisera ton printemps.

> Que Dieu t'abrite Contre l'aquilon, O marguerite, Astre du vallon!

Pourtant, s'il faut que l'on te cueille, Que ce soit un naïf amant Qui te répète à chaque feuille : « Je l'aime passionnément; Et, pour prix d'une telle flamme, Je n'ose demander à Dieu Qu'une parcelle de son âme. Blanche fleur! m'aime-t-elle un peu? »

Que Dieu t'abrite Contre l'aquilon, O marguerite, Astre du vallon!

#### LE BRACONNIER

Tôt, tôt, partons, bon braconnier!
Avec la gourde et la besace,
Sans oublier dans ton carnier,
Chevrotines tuant sur place
Loups et bêtes de grosse race;
Du plomb pour lièvre et pour bécasse,
Des balles pour les gardes-chasse,
Autre gibier.

Mauvais coucheur et mauvais diable, Mal ficelé, mal culotté, De gros sabots chaussé, botté, Je ne suis point chasseur aimable; Mon fusil n'est point travaillé Comme une fine tabatière, Non, c'est un vieux fusil à pierre Dont le canon est tout rouillé, C'est une vieille canardière.

Tôt, tôt, partons, bon braconnier!
Avec la gourde et la besace,
Sans oublier dans ton carnier
Chevrotines tuant sur place
Loups et bêtes de grosse race;
Du plomb pour lièvre et pour bécasse,
Des balles pour les gardes-chasse,
Autre gibier.

A l'heure où le hibou se lève, Ou bien avant qu'il soit couché, En un clin d'œil enharnaché, A mon lourd sommeil je fais trève. Je m'en vais, au chant des grillons, A nos gardes-chasse en découdre, Toujours avare de ma poudre, Qui, pour les bois et les sillons, Est plus sanglante que la foudre.

Tôt, tôt, partons, bon braconnier!
Avec la gourde et la besace,
Sons oublier dans ton carnier
Chevrotines tuant sur place
Loups et bêtes de grosse race;
Du plomb pour lièvre et pour bécasse;
Des balles pour les gardes-chasse,
Autre gibier.

Devinant toujours ma pensée, Guettant sans bruit comme un serpent, Mon chien, qui va clopin clopant, Vaut mieux qu'une meute dressée. Il découvre tout traquenard, Filet tendu, piége ou ficelle. Quand le gibier s'y prend de l'aile Ou de la patte, mon renard Le rapporte à mon escarcelle.

Tôt, tôt, partons, bon braconnier!
Avec la gourde et la besace,
Sans oublier dans ton carnier
Chevrotines tuant sur place
Loups et bêtes de grosse race;
Du plomb pour lièvre et pour bécasse,
Des balles pour les gardes-chasse,
Autre gibier.

En braconnant ainsi je gagne
De quoi, si j'étais moins buveur,
Devenir moi-même un chasseur,
Maître de toute une montagne.
Moi devenir un muscadin,
A train de chasse, à mine altière,
Posséder une meute entière,
Porter la guêtre en peau de daim!
J'aimerais mieux casser mon verre.

Tôt, tôt, partons, bon braconnier!

Avec la gourde et la besace,

Sans oublier dans ton carnier

Chevrotines tuant sur place

Loups et bêtes de grosse race;

Du plomb pour lièvre et pour bécasse,

Des balles pour les gardes-chasse,

Autre gibier.

Ces beaux chassours de circonstance, Savez-vous à quoi cela sert? Quand ils fêtent leur Saint-Hubert, C'est moi qui fournis la pitance. Ce jour-là, de leur bon argent, Le braconnier refait sa bosse; Il se grise comme un colosse Avec la veuve d'un sergent, Qu'il épouse en sixième noce.

Tôt, tôt, partons, bon braconnier?
Avec la gourde et la besace,
Sans oublier dans ton carnier
Chevrotines tuant sur place
Loups et bêtes de grosse race;
Du plomb pour lièvre et pour bécasse,
Des balles pour les gardes-chasse,
Autre gibier.

#### UNE CHAINE

Vous êtes à l'adolescence La fleur des fleurs de la cité; Des vertus vous êtes l'essence, Et la perle de la beauté. De l'àme et des yeux on vous aime, Parmi tous qui choisirez-vous? Qui ravira le diadème? Qui s'appellera votre époux?

Vous souriez comme une reine A maints discours; Mais vous ne rivez pas la chaine De vos amours.

L'un pour vous a vidé son coffre; Mais, dans ses écrins vainement, De sa main ridée il vous offre Or, bijoux, perles, diamants; Vainement dans ses flatteries Étincelant avec efforts, Entre vous et ses pierreries Il sait découvrir mille accords.

Vous souriez comme une reine A maints discours; Mais vous ne rivez pas la chaîne De vos amours.

Un autre plus aimant peut-être, Langoureux comme un rossignol, Fait gémir sous votre fenêtre La guitare de l'Espagnol; Il vous mêle en ses folles phrases Aux fleurs du ciel et des sentiers; En des sonnets emplis d'extases Il met la lune sous vos pieds.

Vous souriez comme une reine A maints discours; Mais vous ne rivez pas la chaîne De vos amours.

Et moi, ma belle enchanteresse, N'osant pas même vous parler, Je vais raconter ma dêtresse Aux bois qui savent consoler. Le bouleau fleuri me conseille, Le bouvreuil m'apprend son secret, Qui se dit tout bas à l'oreille Au plus profond de la forêt.

Et vous souriez, ô ma reine! A mon discours; Nous nous aimons, rivez la chaîne De nos amours.

## MON ATEULE

Je ne crois pas qu'elle soit morte, Ma belle aïeule aux cheveux blancs; Chaque soir, elle ouvre ma porte, Et vers mon fit vient à pas lents; Seulement je la vois plus belle; L'azur vif est moins radieux Que son visage et sa prunelle Ilavivés aux splendeurs des cieux.

Mon aïeule au jeune sourire, Des cieux lointains votre séjour, A notre ciel revenez luire Pour y consoler mon amour.

Quand le coq matinal vous chasse Et vous renvoie à votre lieu, Nul autre ne-tient votre place A votre table, au coin du feu. Absente je vous vois encore, J'entends encore où vous étiez Sous vos doigts le fuseau sonore, Le rouet bruyant sous vos pieds.

Mon aïeule au jeune sourire, Des cieux lointains votre séjour, A notre ciel revenez luire Pour y consoler mon amour.

Quand mon âme penche inquiète Entre deux projets hasardeux, J'attends votre signe de tête Avant d'oser dire: Je veux! Aucune erreur ne vous égare, Victorieuse de la mort, Et vos yeux doivent être un phare Qui mêne toujours à bon port. Mon aïeule au jeune sourire, Des cieux lointains votre séjour, A notre ciel revenez luire l'our y consoler mon amour.

Quand ma trame sera tissée, Quand mon œil jettera mourant Les vestiges d'une pensée A l'eau du terrestre torrent, Au seuil de la vie éternelle, Mon aïcule, je vous attends; C'est vous qui pousserez mon aîle A franchir les bornes du temps.

Mon aïeule au jeune sourire, Des cieux lointains votre séjour, A notre ciel revenez luire, Pour y consoler mon amour.

#### LES LOUIS D'OR

Un soir, le long de la rivière,
Sous l'ombre des noirs peupliers,
Près du moulin de la meunière,
Passait un homme de six pieds:
Il avait la moustache grise,
Le chapeau rond, le manteau bleu;
Dans ses cheveux soufflait la bise:
C'était le diable ou le bon Dieu.
Sa voix, qui sonnait comme un cuivre,
Et qui rendait le son du cor,
Me dit: Au bois il faut me suivre,
Je te promets cent louis d'or.

Je le suivis sans résistance Par son œil rouge ensorcelé, Il m'aurait montré la potence Que je n'aurais pas reculé. Il marchait plus vite qu'un lièvre, Il n'avait pas l'air de courir, La frayeur me donnait la fièvre, Je croyais que j'allais mourir; Mais lui, pour me faire revivre, Disait, rendant le son du cor: Au fond du bois il faut me suivre, Je te promets cent louis d'or.

Au fond du bois nous arrivames;
Il faisait nuit, les arbres verts
Jetaient dans l'air de vertes flammes,
Je crus entrer dans les enfers;
J'entends un bruit épouvantable
Et je vois mon homme tout nu:
Hola! je reconnais le diable
A sa queue, à son front cornu.
Il me fait voir ouvert un livre,
Où rien n'était écrit encor,
Et me dit de sa voix de cuivre:
Veux-tu gagner cent louis d'or?

Jure ton sang, jure ton ame, Jure le diable et jure Dieu, Que tu n'épouseras pas femme, Ni du hameau ni d'autre lieu Au moins avant la quarantaine; Et qu'on te verra tous les jours Courir de fredaine en fredaine Sans te fixer dans tes amours; Quand sa griffe eut rougi le livre, Sa voix résonna comme un cor; Il me dit: Signe, et je te livre En or sonnant cent louis d'or.

Au lieu de signer sur la page Où le diable avait mis ses doigts, Je songeai qu'il était plus sage De faire un grand signe de croix Le diable partit en fumée, Et je fus transporté soudain.
Chez ma meunière bien-aimée,
Dans une chambre du moulin.
Elle disait : Tiens, je te livre
Mon cœur, mon moulin, mon trésor :
Elle avait en gros sous de cuivre,
La belle avait cent louis d'or.

## LA FÊTE DU CURÉ

Dans un modeste presbytère, Un bon pasteur des plus anciens, Que Dieu laissait encor sur terre Pour faire le bonheur des siens, Disait, chaque année à sa fête, A tout son troupeau réuni : Mes chers enfants, mon âme est prête A regagner son premier nid.

Pourquoi tromper ceux que l'on aime?
Lui répondaient les paysans.
Vous nous dites toujours de même
Tous les ans;
Vous nous direz encor de même
Dans dix ans.

Alors il leur contait sa vie, Qui datait déjà de longtemps; En sa jeunesse poursuivie, Il avait eu d'affreux instants. A son arrivée au village, On avait planté ce noyer, Dont le soixantième feuillage Ne laissait pas de l'égayer.

Pourquoi tromper ceux que l'on aime? Lui répondaient les paysans. Vous nous dites toujours de même Tous les ans; Vous nous direz encor de même Dans dix ans.

Enfin, joyeux de leur tendresse, Il disait pour les consoler: Mes bons amis, rien ne me presse, Et j'attendrai pour m'en aller Que les rameaux dont se couronne Le vieux noyer soient reverdis, Puisque parmi vous Dieu me donne Un avant-goût du paradis.

Pourquoi tromper ceux que l'on aime? Lui répondaient les paysans. Vous nous dites toujours de même Tous les ans; Vous nous direz encor de même Dans dix ans.

# LE VIN DE LA PLANÈTE

Tout l'été sur la colline, En visitant mes raisins, ltien qu'à voir leur bonne mine Je prédisais de bons vins; Et, la nuit, levant la tête Vers les cieux tout grands ouverts, J'appelais une comète Pour dorer mes pampres verts.

J'appelais une comète; La planète vient au pas Faire oublier la comète, Dont le vin ne valait pas Le vin de la planète. Une influence bénigne, Comme je l'avais rêvé, De loin réchauffait la vigne; Les savants l'ont bien prouvé. Amis, la vendange est belle; Ce n'est jamais sans raison Qu'une planète nouvelle Met le nez à l'horizon.

J'appelais une comète; La planète vient au pas Faire oublier la comète, Dont le vin ne valait pas Le vin de la planète.

On dit qu'à notre équilibre
Manquait ce monde nouveau;
Là-dessus chacun est libre
De tourmenter son cerveau.
Depuis que sur ma vendange
A souffié l'astre clément,
Ma tête varie et change
D'équilibre à tout moment.

J'appelais une comète; La planète vient au pas Faire oublier la comète, Dont le vin ne valait pas Le vin de la planète.

Les tonneaux et les bouteilles, Les pressoirs et les celliers, Laissent la vendange aux treilles; Le bois manque aux tonneliers. Qu'il est lampant et limpide Ce vin terrible en naissant! C'est comme un soleil liquide Qui s'allume en votre sang.

J'appelais une comète;

La planète vient au pas Faire oublier la comète, Dont le vin ne valait pas Le vin de la planète.

Dieu n'est pas un méchant juge; Tout en frappant, il sourit: Le lendemain du déluge Le cep de Noé fleurit. La pluie a noyé les terres; Le soleil a cuit les blés, Mais la vigne emplit nos verres: Buvons à coups redoublés.

J'appelais une comète; La planète vient au pas Faire oublier la comète, Dont le vin ne valait pas Le vin de la planète.

Oh! la bienheureuse année! En dépit de nos revers, Ma Lisette enluminée Met sa coiffe de travers. Au lit conjugal fidèle, Le rusé marchand du coin Souffle à minuit sa chandelle, Et laisse dormir son vin.

Jappelais une comète; La planète vient au pas Faire oublier la comète, Dont le vin ne valait pas Le vin de la planète.

Le vin de notre planète Dans mille ans sera cité; Voyez, la vapeur en tête, Cheminer l'humanité; C'est une ère qui commence L'âge fleuri de l'amour, Qu'on cisèle un verre immense Où chacun boive à son tour.

J'appelais une comète; La planète vient au pas Faire oublier la comète, Dont le vin ne valait pas Le vin de la planète.

#### LES TAUREAUX

Voyez paître aux bords des marais Ces taureaux dont les rudes traits, Le fanon superbe, Attirent plus d'un voyageur, Qui les regarde, tout songeur, Des prés tondre l'herbe,

On voit s'agiter les roscaux

Partout où leurs larges naseaux

Souffient leur haleine:

Leurs yeux ont des reflets sanglants,

Leur poil flotte sur leurs fronts blancs
En touffes de laine.

Dans ces taureaux à l'œil de feu, L'Égypte aurait choisi son Dieu. Pour ses sacrifices, Rome eût pris le plus argenté, Le plus fier, qui passe en beauté Les blanches génisses.

Leurs cornes menacent le ciel Et perceraient d'un coup mortel, En rase campagne, Le plus vaillant toréador

ħ.

Qui moissonne la gloire et l'or Aux cirques d'Espagne.

Qu'il vienne à passer par hasard Une génisse au doux regard, Vers leur marécage, Ils feront, sauvages amants, Retentir de mugissements Rivière et pacage.

Restez libres dans le désert, Broutez le pâturage vert, Fuyez nos entraves! Loin des tyrans et des bourreaux, Paissez en liberté, tanreaux: Les bœufs sont esclaves.

### LES BORDS DE LA SAONE

Briller dans les cités
N'est point ce que j'envie;
Mais aux bords enchantés.
Où j'essayai la vie,
Comme un oiseau sa voix,
Qu'un soir ma vie éteinte.
Tombe comme la plainte
D'un oiseau dans les bois!

Oh! qui me rendra tes rivages, Saone que j'aime, et tes ombrages De peupliers, Où les colombes si fidèles Appelaient en battant des affes Leurs doux ramiers?

Oh! comme j'aimerais, Sous tes vertes saulées, Goûter l'ombre et le frais, En entendant mêlées Au bruit de leurs tronpeaux Les chansons des bergères Que ces lieux solitaires Invitent au repos.

Oh! qui me rendra tes rivages, Saone que j'aime, et tes ombrages De peupliers, Où les colombes si fidèles Appelaient en battant des ailes Leurs doux ramiers?

Hélas! loin de tes bords La fortune m'exile. Que n'ai-je ses trésors! Pour ton eau si tranquille, On verrait mon esquif Fuir l'océan du monde Qui cache sous son onde Le dangereux récif.

Oh! qui me rendra tes rivages,
Saone que j'aime, et tes ombrages
De peupliers,
Où les colombes si fidèles
Appelaient en battant des ailes
Leurs doux ramiers?

## CHANT D'AMITIÉ

Nous sommes deux, âmes et corps, Formant, par les secrets accords De nos cœurs et de nos pensées, Deux branches d'arbre entrelacées.

Marchons! L'un sur l'autre appuyés,
Nous franchirons montagne et plaine,
Ne lassant jamais que nos pieds;
Nos cœurs sont toujours en haleine.
Cédant au poids de la chaleur,
Un même fruit nous désaltère,
Un même vin qu'on rend meilleur,
En le buvant au même verre.

Nous sommes deux, âmes et corps, Formant, par les secrets accords De nos cœurs et de nos pensées, Deux branches d'arbre entrelacées.

Que nous combattions isolés, Le frère éloigné de son frère, Ou comme chevaux attelés Au même char dans la carrière, Faisons toujours un seul faisceau De nos lauriers, de nos couronnes; L'arc de triomphe est un arceau Qui repose sur deux colonnes.

Nous sommes deux, âmes et corps, Formant, par les secrets accords De nos cœurs et de nos pensées, Deux branches d'arbre entrelacées.

Comme les deux ailes de fer Du vaisseau que la vapeur mêne Tranchent les vagues de la mer, Traversons la tourmente humaine! Notre navire glorieux, Dût le vent déchirer ses voiles, Un jour montera dans les cieux Pour s'y changer en deux étoiles!

Nous sommes deux, âmes et corps,

Formant, par les secrets accords De nos cœurs et de nos pensées, Deux branches d'arbre entrelacées.

Ainsi liés peut-on souffrir?
Que l'un ou l'autre on nous accuse.
L'un pour l'autre voudra mourir,
Comme jadis dans Syracuse.
Denis, voyant de tels amis,
Les rendit à leur douce étreinte,
Et supplia pour être admis
En tiers dans leur amitié sainte.

Nous sommes deux, âmes et corps, Formant, par les secrets accords De nos cœurs et de nos pensées, Deux branches d'arbre entrelacées.

A sa prière ils se sont tus; Ils auraient admis le génie, Ou la science ou les vertus, Mais non jamais la tyrannie. Suivons un exemple si beau D'amitié pure et de courage, Et qu'un jour sur notre tombeau Deux lauriers mêlent leur ombrage.

Nous sommes deux, âmes et corps, Formant, par les secrets accords De nos cœurs et de nos pensées, Deux branches d'arbre entrelacées.

# LA SÉRÉNADE

Les roses pour moi sont pareilles, Pareilles pour moi sont les fleurs Que Mai répand de ses corbeilles Sur les vallons, sur les hauteurs; Mais dans la guirlande embaumée De jeunes filles de vingt ans, Dont chacune est tout un printemps, Je ne vois qu'une bien-aimée!

Les étoiles et les planètes Qui, dansant en rond dans les cieux, Font rèver bergers et poëtes Sont toutes des sœurs à mes yeux; Mais sur la terre parsemée D'astres et de rayons épars, Je ne vois rien que les regards De tes yeux, ô ma bien-aimée!

Qu'un rossignol s'épuise et meure: Au faite du même tilleul, Un autre chantant dans une heure T'apprendra qu'il n'était pas seul. Aucune musique animée Ne peut tromper mes longs ennuis, Si ce n'est, entre mille bruits, La chanson de ma bien-aimée.

Que toutes les fleurs se flétrissent!
Que les oiseaux meurent d'amour!
Et que les étoiles périssent,
Périsse la clarté du jour
Plutôt que ma fleur parfumée,
Ma chanson, mon étoile d'or;
Que l'univers périsse encor
Plutôt que toi, ma bien-aimée!

# LE ROSSIGNOL ET LES ROSES

Un jour je trouvai près du sol, Au temps des brises les plus chaudes, Dans l'herbe, un nid de ressignel. Au fond brillaient trois émeraudes, Trois œufs, pleins de chansons d'amour, Si Dieu les voulait faire éclore. Appelant son époux sonore, La mère attristait·l'alentour.

Nids mousseux, fleurs de pourpre et blondes réveries, Espérances fleuries.

Trois roses fleurissaient auprès, Roses d'une teinte révée, Qui semblaient naître tout exprès Pour les amours de la couvée; Alors je sentais doucement Éclore en moi trois douces choses: Il fleurissait en moi trois roses; Mon cœur couvait un nid charmant.

Nids mousseux, fleurs de pourpre et blondes réveries, Espérances fleuries.

Mon cœur couvait trois œuss divins, La foi, l'amour, la poésie. Trois jours après, quand je revins, De froid mon âme fut saisie: Le nid gisait, et l'églantier Pleurait ses roses églantines; Le nid divin, les fleurs divines De mon cœur jonchaient le sentier.

Nids mousseux, fleurs de pourpre et blondes, rêveries, Illusions flétries!

# A UN BERCEAU

Que Dieu, notre souverain maître, Éloigne tout péril Du bel enfant qui vient de naître Parmi les fleurs d'avril!

Quand les nids sont encore vides, Les nids où soupire l'oiseau, Mère, je vois tes yeux avides Rester fixés sur un berceau. C'est que dans ce berceau repose Le nouveau-né, le bien-aimé; Son œil est bleu, sa lèvre est rose, Son petit souffle est embaumé.

Que Dieu, notre souverain maître, Éloigne tout péril Du bel enfant qui vient de naître Parmi les fieurs d'avril!

Tout célèbre ta bienvenue, Enfant éclos sous les baisers: Le printemps empourpre la nuc Et verdit les sommets boisés; Il vide ses pleines corbeilles Et ses trésors les plus secrets, Sur les prés épand les abeilles Et les oiseaux sur les forêts.

Que Pieu, notre souverain maître, Éloigne tout péril Du bel enfant qui vient de naître Parmi les sleurs d'avril!

La main du Seigneur s'est ouverte Et tous ses dons ont ruisselé; Sur les coteaux, la vigne est verte; La plaine voit fleurir le blé. Enfant, que ton âme bénie Reçoive ainsi les dons de Dieu! Que ton front couve le génie, Ton cœur l'amour, cet autre feu.

Que Dieu, notre souverain maître,

Éloigne tout péril Du bel enfant qui vient de naître Parmi les sleurs d'avril!

Fleurissez, rose et violette, Où ses petits pieds marcheront; Qu'une fée, avec sa baguette, Vienne toucher son petit front. Ne t'écarte pas de la route Qui conduit ton père au bonheur; Que ton ombre soit toujours touta Sous le rayon droit de l'honneur!

Que Dieu, notre souverain maître, Éloigne tout péril Du bel enfant qui vient de naître Parmi les fleurs d'avril!

## LA VACHE BLANCHE

Connaissez-vous ma vache blanche? Elle est plus blanche que son lait: Elle broute les bouts de branche, L'herbe fine et le serpolet. Tous les printemps elle est génisse, Tous les hivers a deux junxeaux, Toute l'année elle est nourrice De la ville et de nos hameaux.

Sa mamelle est une rivière, Une rivière de bon lait : Elle connaît ma main légère ; Une autre ne peut pas la traire : Gare au pied fourchu, s'il vous plaît!

Elle a jambe de demoiselle, Large flanc, regard caressant; Comme la lune encor nouvelle, Ses cornes forment un croissant.

A son fanon pend une cloche
Qu'on entend d'une lieue au loin,
Dès qu'elle flaire mon approche,
Elle bondit comme un poulain.

Sa mamelle est une rivière, Une rivière de bon lait : Elle connaît ma main légère ; Une autre ne peut pas la traire : Gare au pied fourchu, s'il vous plaît!

Le lait de Blanche est une essence Des fleurs sauvages du pays; Il renferme plus de science Que tous les livres de Paris : Plus d'un visage lamentable, Qui se flétrissait de langueur, A retrouvé dans son étable Le teint rougeaud et la vigueur.

Sa mamelle est une rivière, Une rivière de bon lait ; Elle connaît ma main légère ; Une autre ne peut pas la traire ; Gare au pied fourchu, s'il vous plaît!

Depuis tantôt dix-huit cent trente, Mon flanc ne s'est pas reposé, Et tous les ans, comme une rente, Il me vient un poupon rosé; Quel beau garçon! quel brin de fille! Quelles femmes! quels bons maris! Leur sang comme un vin clair petille: C'est Blanche qui les a nourris.

Sa mamelle est une rivière, Une rivière de bon lait: Elle connaît ma main légère; Une au're ne peut pas la traire: Gare au pied fourchy, s'il vous plait!

#### LA CHANSON DU BANQUET

21 février 1848

Un temps d'arrêt suspend la destinée :
Qu'est devenu le mot d'ordre en avant?
Nous naviguons la poupe retournée;
Le vaisseau flotte en un calme énervant.
Les intérêts ont fait la nuit si noire!
Quatre-vingt-neuf n'est qu'un rêve aujourd'hui;
Quand on y songe, on a grand'peine à croire
Qu'un tel soleil sur notre France ait lui!

La France dort, mais n'est pas morte; Elle a des sursauts en dormant. Le fruit divin que son flanc porte Va mûrir pour l'enfantèment.

Nos trois couleurs, dont la teinte est salie, Ne disent rien aux yeux des nations: Suisse, Pologne, Allemagne, Italie, Faites sans nous vos révolutions. En d'autres temps, la France tout entière Se fût levée à la voix du tribun; Et nos fusils n'ont passé la frontière Que pour servir à l'ennemi commun.

La France dort, mais n'est pas morte; Elle a des sursauts en dormant. Le fruit divin que son flanc porte Va mûrir pour l'enfantement.

Noir ennemi dont l'engeance pullule Quand on la croit étouffée à jamais; Perçant toujours cellule sur cellule, Il mine tout de la base aux sommets; Sa mission sur terre est de détruire, Et d'obscurcir la céleste clarté; Il asservit, et pourtant fait bruire, Cocarde au front, le mot de liberté. La France dort, mais n'est pas morte; Elle a des sursauts en dormant. Le fruit divin que son flanc porte Va mûrir pour l'enfantement.

La liberté, cette vierge féconde,
Vous voudriez l'étouffer au berceau
Et que son nom fût effacé du monde,
Vous l'attaquez dans Voltaire et Rousseau;
Et, malgré vous, quand l'univers l'adore
Et la connaît pour la fille de Dieu,
Vous essayez de la trahir encore,
Sur l'habit noir endossant l'habit bleu.

La France dort, mais n'est pas morte; Elle a des sursauts en dormant. Le fruit divin que son flanc porte Va mûrir pour l'enfantement.

Quatre-vingt-neuf avait brisé nos chaînes; Mais les cadets sont bien loin des aînés! L'or et la peur sont le mors et les rênes Qui nous tiendront désormais bâillonnés. Plus d'union, rentrez chez vous tout morne; Isolez-vous dans la terreur des lois; Donnez-nous donc pour enseigne une borne: De nos drapeaux s'enfuit le coq gaulois.

La France dort, mais n'est pas morte; Elle a des sursauts en dormant. Le fruit divin que son flanc porte Va mûrir pour l'enfantement.

Quelques suppôts de la sainte alliance, Et des vendus, dans le temple introduits, O liberté! sont-ils toute la France? Ils sont à peine un hameau dans Paris. Que l'heure sonne! et la France lassée Effacera leurs œuvres et leurs noms. Un peuple entier, mû par une pensée, Peut d'un veto désarmer les canons. La France dort, mais n'est pas morte; Elle a des sursauts en dormant. Le fruit divin que son flanc porte Va mûrir pour l'enfantement.

## LA RÉPUBLICAINE

25 Tevrier 1848

La République, cette reine Qui donne des leçons aux rois, En trois tours d'horloge a sans peine Ressuscité tous nos vieux droits. On se battait peur des réformes, Pour des semblants de liberté; Elle a brisé les vaines formes, Et rétabli son unité.

Que la terre entonne un cantique! Gloire au peuple, joie en tout lieu! Jurons par l'eau, l'air et le feu De conserver cette relique: La République vient de Dieu, Vive la République!

(Bis.)

Un roi sorti des barricades, Par un fourbe austère abrité, Osait de leurs folles bravades Menacer le peuple irrité. Cette mer est notre domaine Et ces flots mouvants nos sujets, Disaient-ils d'une voix hautaine. Le peuple a brisé leurs projets.

Que la terre entonne un cantique!
Gloire au peuple, joie en tout lieu!
Jurons par l'eau, l'air et le leu
De conserver cette relique:
La République vient de Dieu,
Vive !a République!

(Dic.)

Des enfants qui pouvaient à peine Lever les moellons à deux mains Ont dépavé sans peur ni haine Et sans souci des lendemains; Des hommes, qui ne savaient guère Ce que disaient les beaux parleurs, Ont cimenté toutes ces pierres Avec leur sang et leurs sueurs.

Que la terre entonne un cantique!
Gloire au peuple, joie en tout lieu!
Jurons par l'eau, l'air et le feu
De conserver cette relique:
La République vient de Dieu
Vive la République!

(Bis.)

Tuez le peuple! allez mes braves'
Mais ce sont vos frères, voyez!
Comme eux vous êtes des esclaves.
Les soldats s'étaient fourvoyés,
Mais ils sont revenus bien vite,
Musique en tête et cœurs contents.

« Mon cousin, hâtez votre fuite! »
Les rois sont partis pour longtemps.

Que la terre entonne un cantique!
Gloire au peuple, joie en tout lieu!
Jurons par l'eau, l'air et le feu
De conserver cette relique:
La République vient de Bieu,
Vive la République!

(Bis)

Plus de tyrans bons ou superbes! Valent-ils donc la liberté? Laissons pousser les hautes herbes Dans leur palais inhabité. Et vous, belles artilleries, Escadrons, fantassins, spahis, Vous h'êtes plus aux Tuileries, Yous êtes à votre pays! Que la terre entonne un cantique!
Gloire au peuple, joie en tout lieu!
Jurons par l'eau, l'air et le feu
De conserver cette relique:
La République vient de Dieu,
Vive la République!

(Bis.)

Le monde enfin voit luire une ère Que des longtemps nous prédisions ; La République, notre mère, De ses yeux emplis de rayons, A la liberté nous convie, A la douce fraternité ; C'est le ciel même en cette vie, En attendant l'éternité.

Que la terre entonne un cantique! Gloire au peuple, joie en tout lieu! Jurons par l'eau, l'air et le feu De conserver cette relique: La République vient de Dieu, Vive la République!

(Bis.)

# L'ÉMIGRÉE DE FRANCE

Avril 1858

Mon mari, que je vénère,
En fuite, après Février,
M'a poussée en Angleterre;
Mais que faire en ce terrier?
Je conçois qu'un diplomate
Dans tes brouillards s'acclimate,
O terre des longs ennuis!
Une femme délicate
Ne peut vivre qu'à Paris.

Le bruit français incommode La souveraine des mers, Qui veut transplanter la mode Dans ses parcs froids et déserts. Vous êtes un peu bien vaine; Laissez, ma petite reine, Laissez l'aile aux colibris, Aux Chinois la porcelaine, Et les modes à Paris.

Nos gais artistes de France Ont traversé le détroit; Le théâtre est pris d'avance, Mais l'enthousiasme est froid. On leur jette une guinée, Mais, sitôt qu'elle est donnée, L'artiste a perdu son prix; Vous reviendrez l'autre année, On n'admire qu'à Paris.

Pardonnez, chère Angleterre, Si je vous hais sans raison; Ailleurs qu'à Paris la terre N'est pour moi qu'une prison. Je trouve la France infàme, Je la déteste en mon ame; Mais je veux revoir les nids Dont est brodé Notre-Dame: Qu'on me ramène à Paris.

L'Opéra fait-il relâche, Que deviennent les amours? Chacun a repris sa tâche Et la Seine suit son cours. Où mon'rer cette dentelle? Ma loge vide m'appelle. Au diable tous les maris! Steamer, fuis à tire-d'aile: On n'est belle qu'à Paris.

On dit que des barricades On a remis les pavés, Que du feu des canonnades Nos hôtels sont préservés. On dit que le peuple même Est beau; quant à moi, je l'aime, Et jusqu'aux yeux je rougis Quand j'entends comme un blasphème Parler mal de mon Paris.

## LA DÉLAISSÉE

Je ne suis pas contente, Mon cœur est en souci : Mon âme est dans l'attente De mon ami; Il est parti! (Ter.)

Parti pour la montagne D'où l'on ne revient pas, En laissant sa compagne Seule avec ses hélas, Seule dans la nuit noire, Dans le jour blanc aussi, N'ayant que ma mémoire Pour me parler de lui.

Je ne suis pas contente,
Mon cœur est en souci;
Mon âme est dans l'attente
De mon ami;
Il est parti! (Ter.)

Sa mine rouge et fière
A l'éclat du soleil;
Au ciel et sur la terre
Il n'a pas son pareil:
Beau comme un capitaine,
Comme un tambour-major,

Plus beau sous la futaine Ou'un autre en veste d'er.

Je ne suis pas contente,
Mon cœur est en souci :
Mon âme est dans l'attente
De mon ami ;
Il est parti! (Ter.)

T'en souvient-il encore De nos soirs amoureux Sous notre sycomore? Alors nous étions deux: Les yeux bleus de la lune Nous jetaient leur clarté, Et je ne suis plus qu'une En ce lieu regretté!

Je ne suis pas contente,
Mon cœur est en souci:
Mon âme est dans l'attente
De mon ami;
Il est parti! (Ter.)

Le chapeau sur l'oreille, Galant et fin parleur, Comme on voit une abeille Errer de fleur en fleur, Il court de belle en bel'e Leur promettant son cœur: Ma belle demoiselle, Voyez son air moqueur!

Je ne suis pas contente,
Mon cœur est en souci :
Mon âme est dans l'attente
De mon ami ;
Il est parti! (Ter.)

C'est un loup qui s'habille En petit mouton blanc, Que femme, veuve et fille, Doivent fuir en tremblant. Si l'on voulait s'entendre, Oh! l'on s'en vengerait: Nous le menerions pendre Au fond de la forêt.

Je ne suis pas contente,
Mon cœur est en souci :
Mon âme est dans l'attente
De mon ami;
Il est parti! (Ter.)

C'est cruel tout de même D'aimer et de haïr, De tuer ce qu'on aime : J'aimerais mieux mourir. Il n'est que la rivière Pour guérir si grand mal, A moins de s'aller faire Sœur dans un hôpital.

Je ne suis pas contente,
Mon cœur est en souci:
Mon âme est dans l'attente
De mon ami;
Il est parti! (Ter.)

## LA FRANCE A PIE IX 1

1840

La matrone des sept collines, L'antique veuve des Césars, Gisait, beau lis dans les épines, Étrangère dans ses remparts,

<sup>1</sup> Le pape n'a point répondu à cet appel.

Mordant les pierres de ses places, Hurlant des lamentations : Pie, à son rang tu la replaces Sur le trône des nations.

Pieux Saint-Père, Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté!

(Bis.)

Dès que le vote du conclave, Par l'esprit céleste inspiré, Met dans tes mains son peuple esclave, Vive Pie! il est delivré. La lumière se fait dans Rome; Une ère nouvelle y fleurit. Bravo! Pio nono! Grand homme, Tu fais revivre Jésus-Christ.

Pieux Saint-Père, Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté!

(Bis.)

Blanche orpheline du Calvaire, La liberté rit à l'amour, Et la justice, moins sévère, Montre sa balance au grand jour. Mais de tout temps la foi punique De Rome guetta les chemins.... Transteverin, prends la tunique Et le casque des vieux Romains!

Pieux Saint-Père, Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté!

(Bis.)

Un soir le dôme de Saint-Pierre Baignait de sa vive lueur Les Romains et la ville entière Courbés sous l'anneau du pêcheur... Sous tes pieds couvait la tempête: Dans l'ombre des poignards ont lui, Et l'aigle noir à double tête Hors de son aire pousse un cri.

Pieux Saint-Père, Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le, pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté.

(Bis.)

Où tend cette menace impie? Le vicaire du Christ est là! Comme a fait Léon, notre Pie Repousserait un Attila. Sur ta mule blanche, en étole, Tiare au front, labarum en main, Tu descendrais du Capitole, Entraînant tout dans ton chemin.

Pieux Saint-Père, Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté.

(Bis.)

A ta voix, l'Italie antique Une et libre s'élancerait : D'Albion et de l'Amérique Un secours ailé volerait ; La jeune Allemagne qui rêve En glaive allongerait ses fers, Israël que ta main relève T'enverrait l'or de l'univers.

Picux Saint-Père,

Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté.

(Bis.)

Et notre France!... ta parole Sans bras armés a tout calmé; Une pacifique auréole Entoure ton front bien-aimé. Désormais l'Italie est libre; Mais que d'enfants captifs ailleurs! Combien ta paternelle fibre Doit tressaillir de leurs douleurs!

Pieux Saint-Père, Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté.

(Bis.)

Veux-tu commencer la croisade?
Des Apennins entends l'écho
Rouler encor la fusillade
Et le canon de Marengo!
Des vieilles tombes féodales
Où l'on veut nous ensevelir,
Nos jeunes preux brisant les dalles,
Sauraient encor vaincre ou mourir.

Pieux Saint-Père, Le monde, qui se désespère, Dans tes yeux cherche la clarté; Regarde-le pour qu'il prospère; Rends-lui, rends-lui la liberté.

(Bis.)

#### LE MALHEUR

Connaissez-vous cet étranger
Dont le regard est toujours sombre,
Dont la présence est un danger?
Est-ce un vivant, n'est-ce qu'une ombre?
S'il s'assied à votre festin,
Son aspect glace vos convives,
Comme le givre du matin
Enlève aux fleurs leurs couleurs vives:
Est-ce la mort ou le destin?

Il transforme tout ce qu'il touche, Les mets en des charbons ardents Qui, consumés à votre bouche, Tombent en cendre sous vos dents; Quand sa main maigre verse à boirc, En allant du verre au gosier, Le vin se change en liqueur noire, Qui vous brûle comme un brasier Et vous laisse un affreux déboire.

Par lui, les rois ensorcelés
Perdent leur trône et l'espérance;
Par lui, les maris désolés
Et les joueurs pleurent leur chance;
Il fait les lauriers se flétrir
Sur le front pâli des poëtes;
Il fait les conquérants mourir
Avant d'achever leurs conquêtes,
Et les avares s'appauvrir.

J'ai vu des pâtres tout en larmcs Accuser les lutins jaloux D'avoir attiré par des charmes Ou la maladie ou les loups. Chaque journée était funeste : Les brebis n'avaient plus de lait, Les moutons mouraient de la peste, Et tout le troupeau s'en allait, Les larrons s'acharnant au reste.

Si vous êtes vingt amoureux,
Dix tourtereaux, dix tourterelles,
Par des prestiges ténébreux
Il désunit vos blanches ailes;
Il pipe les dés au joueur,
Vous dupe avec des amulettes,
Vous trompe avec une lueur:
C'est le grand noueur d'aiguillettes;
C'est ce qu'on nomme le malheur.

## LA SIBÉRIENNE

DÉMEMBREMENT DE LA POLOGNE

1846 - 1847

Nous rentrons dans l'âge de fer : Bourreau, fais l'apprêt du supplice! Liberté, bon droit et justice, Ne sont plus que des mots en l'air. Nos pères croyaient voir l'aurore D'un âge libre et florissant; Ils ne voyaient qu'un météore Chargé d'une vapeur de sang.

Adieu patrie Et liberté! Ce qui n'est pas décapité Est souetté Vers la Sibérie.

Eh quoi! tout un peuple oserait Se dire libre sur la terre! Il faut le contraindre à se taire. Il faut étouffer son secret.

A cette horde vagabonde
Refusez le pain et le sel,
Qu'il ne soit plus en lieu du monde
D'asile à ce grand criminel.

Adieu patrie Et liberté! Ce qui n'est pas décapité Est fouetté Vers la Sibérie.

Si quelqu'un s'avise ici-bas De redresser un peu la tête, Son front attire la tempête, L'embûche rampe sous ses pas. Socrate n'est plus qu'un impie, Galilée est chargé de fers; Sur une croix Jésus expie La rédemption des pervers.

Adieu patrie Et liberté! Ce qui n'est pas décapité Est fouetté Vers la Sibérie.

Tyrannie! ô monstre géant!
Ta faim n'est jamais assouvie,
Il faut que toute noble vie
S'abime en ton gosier béant.
Agneaux, taureaux, boucs et colombes,
Par centaines sacrifiés,
Sont tes plus humbles hécatombes;
Il te faut des peuples entiers.

Adieu patrie Et liberté! Ce qui n'est pas décapité Est fouette Vers la Sibérie. Au moins n'avons-nous pas baisé Le pied fourchu de catte idole; Nous luttons de notre parole, Notre glaive s'étant brisé. Frères! notre cause est la vôtre! Que le plus petit d'entre vous Se lève et se change en apôtre Pour annoncer les droits de tous!

Adieu patrie Et liberté! Ce qui n'est pas décapité Est souetté Vers la Sibérie.

L'homme, sitôt qu'il vient au jour, A tout le genre humain pour frère, Et, dès le ventre de sa mère, A droit à la vie, à l'amour. En prenant sa part dans l'ouvrage, Il a, pourvu qu'il aime un peu, Un coin libre dans l'héritage, Et ne doit de compte qu'à Dieu.

Adieu patrie Et liberté! Ce qui n'est pas décapité Est fouetté Vers la Sibérie.

Tous ces droits sacrés nous sont pris Par la tyrannie... Anathème! Entendez notre cri suprème, Ifommes libres de tous pays. Qu'un hurra lointain nous réponde Quand nous allons nous engloutir; Dieu doit la liberté du monde Au râle d'un peuple martyr.

> Adieu patrie Et liberté!

Ce qui n'est pas décapité Est fouetté Vers la Sibérie.

## LES FERS A CHEVAL

L'hôrloge au plus prochain nuage Envoyait les coups de minuit, Car tout dormait dans le village, Hors la bête et l'oiseau de nuit; Un bruit sourd traverse l'espace, Puis un homme rouge, à cheval, Court droit à la fenêtre basse De la maison du maréchal.

Ohé, bonhomme! (Bis.) Demain s'achèvera ton somme; Saute du lit, bon gré, mal gré, Mon cheval blanc est déferré.

Entends-tu? la maison s'ébranle, Dit la femme, en le réveillant, A l'homme qui court au chambranle, Et l'ouvre à grand'peine en bâillant. Vite, du charbon à la forge, Dit le nocturne cavalier, Ou mon ongle imprime à ta gorge L'empreinte d'un rouge collier.

Ohé, bonhomme! (Bis.) Demain s'achèvera ton somme; Il faut forger, bon gré, mal gré, Mon cheval blanc est déferré.

Sous le soufflet la forge éclate, Comme un soupirail de l'enfer, Et dans la fournaise écarlate Le forgeron plonge son fer. Ce n'est pas du fer qu'on attache Au sabot de mon blanc coursier, Dit l'hôte en frisant sa moustache, Ni de l'argent, ni de l'acier.

Ohé, bonhomme! (Bis.) Demain s'achèvera ton somme; Il faut forger, bon gré, mal gré, Mon cheval blanc est déferré.

C'est de l'or qu'il vous faut, mon maître? Dit l'artisan mort de frayeur; Car dans l'ombre il voyait paraître Les lourds tromblons de monseigneur Hélas! je ne suis point orfévre, Et ne vends point de ce métal. Monseigneur se pinça la lèvre D'un air inquisitorial.

Ohé, honhomme! (Bis.)
Demain s'achèvera ton somme;
Il faut forger, bon gré, mal gré,
Mon cheval blanc est déferré.

N'as-tu pas d'un vieil héritage Conservé trente louis d'or? Et vos bijoux de mariage, Ne les gardez-vous pas encor? Le malheureux crut voir le diable Sous le masque du cavalier, Et, comme on sèmerait du sable, Jeta son or dans le brasier.

Ohé, bonhomme! (Bis.) Demain s'achèvera ton somme; Il faut forger, bon gré, mal gré, Mon cheval blanc est déferré.

Sitôt la besogne finie, L'homme rouge monte à cheval, Et riposte par l'ironie Aux prières du maréchal. Tu veux le prix de ta ferrure? Entends sonner sur le pavé Les sabots d'or de ma monture, Et dis si tu n'as point rèvé.

Adieu, bonhomme, (Bis.) Jusqu'à l'aube reprends ton somme; On n'arrête pas à son gré Un cheval blanc si bien ferré.

Le forgeron bondit sur place,
Brandit ses marteaux dans les airs;
Il a, pour découvrir leur trace,
D'un pied de loup marqué les fers;
Il veut ameuter une troupe
Et chasser l'homme rouge aux bois:

« S'il avait mis ta femme en croupe,
« Que ferais—tu? » dit une voix.

Allons, mon homme, (Bis.)
Il faut achever notre somme;
On n'arrête pas à son gré
Un cheval blanc si bien ferré.

## LA JEUNE RÉPUBLIQUE

Paris est sorti du tombeau

Rn renversant la sentinelle,
Radieux comme un Christ nouveau;
Répandons la bonne nouvelle.
Bouches de fer, canons, fusils,
Tambours, clairons, bouches de cuivre,
Apprenez à tous les pays
Comment la France a pu revivre.

Peuples, venez de toute part, Voir la République nouvelle, Douce comme une tourterelle, Formidable comme un rempart; Frères, serrons-nous autour d'elle.

Hautaine, et les pieds dans le sang, Nous l'avions vue aux barricades Hurler avec un mâle accent Le cantique des fusillades; Victorieuse, on l'a pu voir Essuyer le sang de sa pique Et nous rappeler au devoir En nous montrant l'olive antique.

Peuples, venez de toute part Voir la République nouvelle, Douce comme une tourterelle, Formidable comme un rempart; Frères, serrons-nous autour d'elle.

Que ferons-nous au lendemain?
Les nations sont dans l'attente;
Si nous succombons en chemin,
L'abime est au bas de la pente.
Au lieu d'enterrer ton argent,
Riche, en proie aux fausses alarmes,
Va plutôt dire à l'indigent:
Formons ensemble un faisceau d'armes!

Peuples, venez de toute part Voir la République nouvelle, Douce comme une tourterelle, Formidable comme un rempart; Frères, serrons-nous autour d'ellc.

Que l'argent circule à plein bord Comme un fleuve qui vivifie, Que dans un fraternel accord Le riche au pauvre se confie! L'artisan donnant ses labeurs, Que le penseur donne ses veilles; Nous ferons des sucs les meilleurs Le miel des humaines abeilles.

Peuples, venez de toute part Voir la République nouvelle, Douce comme une tourterelle, Formidable comme un rempart; Frères, serrons-nous autour d'elle.

Défrichons marais et vallons, Reboisons les chauves montagnes! Peuplons aussi de nos colons L'Afrique et ses riches campagnes. L'abondance ruissellera Comme un fleuve dans une plaine, Et la liberté soufflera Dans nos poumons à pleine haleine.

Peuples, venez de toute part Voir la République nouvelle, Douce comme une tourterelle, Formidable comme un rempart; Frères, serrons-nous autour d'elle.

Pauvres filles qui perissiez
Comme les roses sous le givre,
Et vous tous qu'on foulait aux pieds,
La République vous délivre.
Tes autres fils seront jaloux,
O République notre mère,
Si tu ne donnes comme à nous
A tous les peuples la lumière.

Peuples, venez de toute part Voir la République nouvelle, Douce comme une tourterelle, Formidable comme un rempart; Frères, serrons-nous autour d'elle.

#### CHANT RUSTIQUE

(Sur Pair des Bœufs)

POUR LA FÊTE DU CHAMP DE MARS EN 1848

Allons gaiement à notre fête, Beau laboureur, bon ouvrier! Et vous, grands bœufs, trainez en tête Chêne, olivier et vert laurier. Mélons nos voix à la musique Des chœurs chantants, des régiments: Dans un refrain simple et rustique Faisons valoir nos sentiments.

Vive la République! La fête est magnifique. Les sabres, les fusils, les canons, le tambour, Y font honneur aux outils du labour!

> Toutes les gloires de la France Vont à la fête au Champ de Mars. La religion, la science, L'honneur, le travail et les arts. La foule avec joie et tendresse Entoure ses représentants, Et Dieu répand avec largesse Tous les trésors de son printemps.

Vive la République!

La fête est magnifique.

Les sabres, les fusils, les canons, le tambour,

Y font honneur aux outils du labour!

Asseyons-nous à cette table Et fraternisons tous en chœur : La République est équitable; Au pauvre elle donne du cœur. Nous n'avons pas grand'chose à faire ; Il faut l'aimer, la soutenir; Le riche du pauvre est le frère, De là dépend tout l'avenir.

Vive la République!

La fête est magnifique.

Les sabres, les fusils, les canons, le tambour,

Y font honneur aux outils du labour!

Puisque ce banquet nous rallie, Il faut porter une santé A la Pologne, à l'Italie, Qui réclament leur liberté; A l'Allemagne, à l'Amérique, Qui de loin nous tendent la main; Car il faut que la République Règne sur tout le genre humain.

Vive la République!
La fête est magnifique.
Les sabres, les fusils, les canons, le tambour,
Y font honneur aux outils du labour!

Nos pères ont pris la Bastille; Leur sang ne s'est pas démenti. Nous sommes bien de leur famille, Mais ne formons plus qu'un parti. Le clairon bruyant de la guerre N'excitera plus les rivaux; Les bœufs laboureront la terre Accouplés avec les chevaux.

Vive la République!
La fête est magnifique.
Les sabres, les fusils, les canons, le tambour,
Y font honneur aux outils du labour!

## FLEUR DES PERLES

Perle des fleurs et fleur des perles, Blanche était née un beau matin, Au chant des linots et des merles, Dans la bruyère et dans le thym. Un paysan l'avait trouvée, Braconnier, dénicheur de faons, Et depuis l'avait élevée Entre ses chiens et ses enfants.

File, file, ma quenouille, file!
Bientôt le fil roux cassera;
Lampe buveuse, bois ton huile
Tant que la mèche durera;
Bientôt Lucifer l'éteindra.

Fille de quelque blanche fée, Habitante d'un noir donjon, Branche de pommier franc greffée Sur la tige d'un sauvageon, Elle grandit, belle et proprette, En ce chenil des braconniers; On aurait dit une chevrette Perdue avec les sangliers.

File, file, ma quenouille, file!
Bientôt le fil roux cassera;
Lampe buveuse, bois ton huile
Tant que la mêche durera;
Bientôt Lucifer l'éteindra.

A quinze ans cette fille fière Avait tous les goûts d'un veneur: Elle chassait avec le père Sur les terres de son seigneur. Était-ce pour piller la chasse Qu'elle suivait les braconniers? La levrette chassait de race, On le devinait à ses pieds,

File, file, ma quenouille, file!
Bientôt le fil roux cassera;
Lampe buveuse, bois ton huile
Tant que la mêche durera;
Bientôt Lucifer l'éteindra.

Un matin, avant la lumière, Blanche, pourchassant un renard, Hélas! fut prise la première, Et tomba dans le traquenard. La belle enfant, trouvée au piège En habit de jeune chasseur, Ne put cacher son teint de neige, Ni de ses yeux bleus la douceur.

File, file, ma quenouille, file!
Bientôt le fil roux cassera;
Lampe buveuse, bois ton huile
Tant que la mèche durera;
Bientôt Lucifer l'éteindra.

On emmène la pauvre fille
Dans la chambre du grand veneur.

• Çà, mes gens, qu'on la déshabille!
Mes yeux verront son déshonneur.

• A l'instant même que le traître
Frémissait de voir son bras nu,
Dans la blancheur il vit paraître
Certain signe qu'il reconnut.

File, file, ma quenouille, file!
Bientôt le fil roux cassera;
Lampe buveuse, bois ton huile
Tant que la mèche durera;
Bientôt Lucifer l'éteindra.

« Sortez, mes gens! » Avec tendresse Il prend la vierge entre ses bras, Comme un bon père la caresse... Blanche ne voit pas, n'entend pas. Elle saisit, tout indignée, Un coutelas, et, vers le cœur, S'ouvrit une large saignée... C'était la fille du veneur!

File, file, ma quenouille, file!
Bientôt le fil roux cassera;
Lampe buveuse, bois ton huile
Tant que la mèche durera;
Bientôt Lucifer l'éteindra.

#### LE TUEUR DE LIONS

Mes beaux lions aux crins dorés.
Du sang des troupeaux altérés,
Halte-là! je fais sentinelle,
Et ma carabine mortelle,
Visant à la fauve prunelle,
Fait jaillir l'àme en flots pourprés.

Dans la torride solitude
Où vous régnez, rois redoutés,
Rien n'offense la quiétude
De vos farouches majestés.
Tigre, léopard et panthère,
Devant vous sont rampants et doux;
Moi, je ris de votre courroux:
Je tiens dans mes mains le tonnerre.

Mes beaux lions aux crins dorés, Du sang des troupeaux altérés, Halte-là! je fais sentinelle, Et ma carabine mortelle Visant à la fauve prunelle, Fait jaillir l'âme en flots pourprés.

Rois chasseurs, faites vos bourriches Avec les plus nobles gibiers; Éventrez les daims et les biches, Les renards et les sangliers. Tenez-vous à l'écart des tentes Où sont à l'abri nos colons, Ne guettez pas en nos vallons Les bœufs et les vaches errantes.

Mes beaux lions aux crins dorés, Du sang des troupeaux altérés, Halte-là! je fais sentinelle, Et ma carabine mortelle, Visant à la fauve prunelle, Fait jaillir l'àme en flots pourprés.

Quand le lion, quand la lionne, Ont rôdé près d'une maison, On me hèle: mon arme est bonne Et mon œil perce à l'horizon. Comme un boa j'attends, je guette, Ma balle, horrible guet-apens, Siffle, et mord comme les serpents, Tantôt le cœur, tantôt la tête

Mes beaux lions aux crins dorés, Du sang des troupeaux altérés, Halte-là! je fais sentinelle, Et ma carabine mortelle, Visant à la fauve prunelle, Fait jaillir l'àme en flots pourprés.

Je veux à ma mère chérie, Avec la hampe d'un drapeau, D'une lionne d'Algérie, En Hercule, apporter la peau. Près du bois où ma soif guerrière S'allumait à tuer les loups, Je veux clouer avec six clous Ge grand trophée à ma chaumière.

Mes beaux lions aux crins dorés, Du sang des troupeaux altérés, Halte-là! je fais sentinelle, Et ma carabine mortelle, Visant à la fauve prunelle, Fait jaillir l'âme en flots pourprés.

## RONDE DES PAYSANNES

Sur le pré, la brune et la blonde, Menons la ronde, allons bon train: Que le bruit des baisers réponde Et marque le pas au refrain! (Bis.)

Chaque fille qui passe
Demande qu'on l'embrasse:
(Celle que l'on embrassera
A la ronde reine sera;
D'églantine on la fleurira.
La première qui passe
Demande qu'on l'embrasse:
Belle, tu reviendras demain;
Va mendier, tendre la main,
Demande un baiser en chemin.

Sur le pré, la brune et la blonde, Menons la ronde, allons bon train : Que le bruit des baisers réponde Et marque le pas au refrain! (Bts.)

La seconde qui passe, Une fois on l'embrasse Du bout des lèvres seulement;

أعفيا النور

Elle a pourtant minois charmant,
Mais c'est un visage qui ment.
La troisième qui passe,
A deux fois on l'embrasse:
Elle est belle, mais ses yeux doux,
Qui vous regardent en dessous,
Égratignent comme le houx.

Sur le pré, la brune et la blonde, Menons la ronde, allons bon train : Que le bruit des baisers réponde Et marque le pas au refrain! (Bis.)

La quatrième passe:
C'est la beauté, la grâce
Et la faiblesse en même temps:
Fleur du pècher, attends, attends,
L'amour hâtif gèle au printemps.
Quand la cinquième passe,
On sent un froid de glace;
Elle est bien belle, en vérité;
Elle a du lis blanc la beauté,
Mais du paon doré la fierté.

Sur le pré, la brune et la blonde, Menons la ronde, allons bon train : Que le bruit des baisers réponde Et marque le pas au refrain! (Bis.)

Plus d'une à son tour passe Que l'une ou l'autre embrasse, Comme, entre mille, chaque fleur A son parfum et sa couleur, Chaque fillette a sa valeur. A la fin Jeanne passe! Tout le monde l'embrasse; Sa beauté simple est sans apprêt, Comme la fleur du blanc muguet Ou la voix du chardonneret.

Cueillons l'églantine à la ronde;

Jeanne est reine, il faut de l'entrain. Que le bruit des baisers réponde Et marque le pas au refrain! (Bis.)

#### LE CERF

Le cerf est venu boire Sous les coudriers verts; Cors d'argent, cors d'ivoire, Sonnez vos plus doux airs.

Il paissait là, superbe, Sous les verts coudriers; On voit encor dans l'herbe La trace de ses pieds.

On dit que les laveuses Souvent ont pu le voir En allant, matineuses, En allant au lavoir.

Battez colline et plaine, Page, écuyer, piqueur! La dame châtelaine Tient le prix du vainqueur.

C'est une écharpe blanche Où ses mains ont tracé, En couleur de pervenche, Son chiffre entrelacé.

Hurra! voici la bête, La bête au pied léger : Sa ramure l'arrête, Le cerf est en danger.

Allons, meute altérée, Mets le cerf aux abois, Et poursuis la curée Jusques au fond des bois!

Il faut qu'il tombe et meure! Point de pitié pour lui, Pas même quand il pleure, Au chant de l'hallali!

## LE LAVOIR

Tous les jours, moins le dimanche, On entend (bis) le gai battoir Battre la lessive blanche Dans l'eau verte du favoir.

Une rigole en vieux chêne Au lavoir amène l'eau De la colline prochaine Où se tient caché l'écho, L'écho qui jase et babille Et redit tous nos lazzis; Car nous lavons en famille Tout le linge du pays.

Tous les jours, moins le dimanche, On entend (bis) le gai battoir Battre la lessive blanche Dans l'eau verte du lavoir.

La margelle est une pierre
Aussi lisse qu'un miroir;
Un vieux toit fourni de lierre
Tient à l'abri le lavoir;
De l'iris les feuilles vives
Y dardent leurs dards pointus;
Pour embaumer nos lessives
Sa racine a des vertus.

Tous les jours, moins le dimanche, On entend (bis) le gai battoir Battre la lessive blanche Dans l'eau verte du lavoir.

La vieille branlant mâchoire, Qui se souvient de cent ans, Conte aux jeunes quelque histoire Aussi vieille que le temps. C'est Satan qui se démène Dans le corps d'un vieux crapaud, Ou bien c'est quelque âme en peine Qui, la nuit, vient troubler l'eau.

Tous les jours, moins le dimanche, On entend (bis) le gai battoir Battre la lessive blanche Dans l'eau verte du lavoir.

Tout en jasant, la sorcière
Tord son linge à tour de bras;
Auprès fume une chaudière,
C'est comme aux anciens sabbats.
Mais dans un coin la fillette
Qui veut plaire à son galant
Mire dans l'eau sa cornette,
Sa ceinture et son bras blanc.

Tous les jours, moins le dimanche, On entend (bis) le gai battoir Battre la lessive blanche Dans l'eau verte du lavoir.

#### LE NOM DE MA SŒUR

Savez-vous pourquoi, toute la semaine, Je fais le sauvage, et pourquoi, le soir, Sous les noirs tilleuls, seul je me promène? Ne soupçonnez pas d'amoureux espoir : Je cause tout bas avec l'adorée Dont le souvenir ne m'est pas cruel ; Je songe au bon temps d'une amour dorée Des plus clairs rayons que Dieu garde au ciel.

Et par instants, avec douceur, Je murmure le nom de femme Qui vibre le mieux en mon âme, Le nom de ma sœur!

Savez-vous pourquoi j'aime les dimanches Et les jours des saints que l'on chôme encor, Où l'on voit briller, sur les moires blanches Et sur le velours, les acanthes d'or? C'est que sous ses doigts ce métal s'effeuille En un saint travail que Dieu doit bénir; A ces rameaux d'or, avide, je cueille Le fruit savoureux de son souvenir

Et par instants, avec douceur, Je murmure le nom de femme Qui vibre le mieux en mon âme, Le nom de ma sœur!

Savez-vous pourquoi j'aime les saulées, Les fleurs et les nids, trésor des buissons, L'argent des ruisseaux, l'ombre des vallées, Les bois parfumés et pleins de chansons? Savez-vous pourquoi j'aime la famille, Le vieillard courbé, l'enfant qui sourit? Je songe à son cœur d'humble jeune fille, Où toute amour pure à l'ombre fleurit.

Et par instants, avec douceur, Je murmure le nom de femme Qui vibre le mieux en mon âme, Le nom de ma sœur!

## LES JOURNÉES DE JUIN

CHANT FUNÈBRE

1848

La France est pâle comme un lis, Le front ceint de grises verveines; Dans le massacre de ses fils, Son sang a coulé de ses veines. Ses genoux se sont affaissés Dans une longue défaillance. O Niobé des temps passés, Viens voir la douleur de la France!

Offrons à Dieu le sang des morts De cette terrible hétacombe, Et que la haine et les discords Soient scellés dans leur tombe!

Quatre jours pleins et quatre nuits, L'ange des rouges funérailles, Ouvrant ses ailes sur Paris, A souffié le vent des batailles. Les fusils, le canon brutal, Vomissaient à flots sur la ville Une fournaise de métal Qu'attisait la guerre civile.

Offrons à Dieu le sang des morts De cette terrible hétacombe, Et que la haine et les discords Soient scellés dans leur tombe!

Combien de morts et de mourants, Insurgés, soldats, capitaines! Que d'hommes forts dans tous les rangs! Peut-il rester encor des haines? Le pasteur, tendant l'olivier, D'une balle est atteint lui-même: Oh! que mon sang soit le dernier! »
 Dit-il à son heure suprème.

Offrons à Dieu le sang des morts De cette terrible hétacombe, Et que la haine et les discords Soient scellés dans leur tombe!

La faim aux quartiers populeux Est une horrible conseillère; Le lion, que brûlent ses feux, Rugit et quitte sa tanière. Un peu d'or dans l'ombre semé, Un lambeau de pourpre qui brille, Font sortir tout un peuple armé Quand le pain manque à la famille.

Offrons à Dieu le sang des morts De cette terrible hétacombe, Et que la haine et les discords Soient scellés dans leur tombe!

Ce n'est pas sans avoir saigné Que notre capitale est sauve; Grâce au canon l'ordre a régné, On a traqué la bête fauve. La mort a souillé l'eau des puits, Des ruisseaux et de la rivière. On n'a fait que peupler depuis Les cachots et le cimetière.

Offrons à Dieu le sang des morts De cette terrible hétacombe, Et que la haine et les discords Soient scellés dans leur tombe!

Il ne reste, après ce grand detiil, D'autre profit de la bataille Que des frères dans le cercueil Et des prisonniers sur la paille. O République au front d'airain! Ta justice doit être lasse; Au nom du peuple souverain, Pour la première fois, fais grâce!

Offrons à Dieu le sang des morts De cette terrible hétacombe, Et que la haine et les discords Soient scellés dans leur tombe!

#### UNE NUIT

Dans les prés nous allions chaque soir Regarder se lever l'étoile, Et, ce soir, ma paupière se voile; Je t'attends sans espoir : O ma pensée!

Sous le bouleau,
Dont la feuille tremble,
Nous demeurions si longtemps ensemble,
Sous le bouleau,
Auprès de l'eau.

Les troupeaux s'en vont à l'abreuvoir, Le berger poursuit la bergère; Seul errant sur la noire bruyère, Je t'attends sans espoir :

O ma pensée! O ma fiancée!

Sur nos amours,
O belle cruelle!
Le soir discret étendait son aile,
Sur nos amours,
Hélas! trop courts.

L'Angelus a tinté, viens t'asseoir; Le grillon sur la plaine crie, Sa chanson berçait ma rêverie: Viens combler mon espoir.

Quand vient minuit, Heure où l'amour veille, Des rossignols la voix qui s'éveille Charme la nuit, Quand vient minuit.

Mon regard cherche en vain ton œil noir,
Ma main, ta chevelure blonde,
O beauté perfide comme l'onde!
Je t'attends sans espoir :
O ma pensée!
O ma fiancée!

Plus de serments,
A l'heure ou la lune
Dore ou blanchit la colline brunc,
Plus de serments,
De mots charmants.

O douceur! O divin nonchaloir,
Que troublait seulement l'aurore,
Ma beauté t'en souvient-il encore?
Tu fais mon désespoir;
O ma pensée!
O ma fiancée!

Nous revenions, Lorsque l'aube en fête Nous envoyait ses cris d'alouette Et ses rayons, Nous revenions.

# LE RÊVE QUE J'AI RÊVÉ

Un jour, du prix de mes leçons, Hélas! je n'enseigne personne, Et du produit de mes chansons, N'oubliez pas que je les donne, Je veux m'acheter à Paris Une maison d'un très-bas prix, Notez que les maisons sont chères, Pour y loger les pauvres hères Qui sont logés sur le pavé; C'est un rève que j'ai rèvé.

Un jour, le fusil sous le bras,
Je veux faire une bonne chasse,
Tuer tout gibier gros et gras,
Je n'ai jamais tué bécasse;
Et du prix de la venaison
Je veux fonder une maison,
Une publique hôtellerie,
Où jour et nuit on boive, on rie,
D'où l'on parte le pied levé;
C'est un rève que j'ai rèvé.

Je veux, si jamais je suis roi,
On a vu mieux, on a vu pire,
Octroyer un blanc palefroi
A tous les gueux de mon empire,
Dégréver mes sujets d'impôt,
Donner à tous la poule au pot,
Des dots aux pauvres demoiselles,
Comme aux veuves, laides ou belles,
Un époux neuf et tout trouvé;
C'est un rêve que j'ai rêvé.

Enfin, mon rêve le plus cher, l'assez-moi cette simple envie, Serait de souffler sur l'enfer, Qu'on fait brûler dans l'autre vie. Je voudrais que le paradis Ne fût pas un petit taudis, Bon tout au plus pour cent personnes, Qu'on en pût gagner les couronnes Sans réciter toujours l'Ave; C'est un rêve que j'ai rêvé.

## LES PLATANES

A l'heure où l'étoile du soir Jette ses lueurs diaphanes, O ma divine! quel espoir Vous attire sous les platanes? Mon cœur suit vos pas cadencés. Oh! qu'allez-vous faire à la brune, Sans moi, dans l'ombre où vous glissez, Blanche comme un rayon de lune?

Des lutins malins et cruels Ne craignez-vous pas les surprises, Ni la rosée aux pleurs mortels, Ni la froide haleine des brises?

J'ai l'oreille et les yeux craintifs; Mon sang dans mes veines se glace Lorsque dans l'ombre des massifs Votre forme blanche s'efface. Une lueur, le moindre bruit, Un rien fait que mon cœur se trouble; Je crois voir des yeux dans la nuit, Je crois que votre pas se double.

Des lutins malins et cruels Ne craignez-vous pas les surprises, Ni la rosée aux pleurs mortels, Ni la froide haleine des brises? Vous revenez, et vos cheveux, Humides comme les corolles Des lis arrosés par les cieux, Semblent emplis de lucioles. Sur votre cou, sur vos bras blancs, Qui sont restés à l'air sans voiles, Je veux de mes baisers tremblants Sécher les larmes des étoiles.

Des lutins malins et cruels Ne craignez-vous pas les surprises, Ni la rosée aux pleurs mortels, Ni la froide haleine des brises?

## RÉGINA

J'avais un cœur pour chaque femme;
Plus d'une duchesse à plaisir
Venait se brûler à ma flamme :
Alors je n'avais qu'à choisir.
Mais Régina la brune
Un jour passa,
Et mon cœur se fixa.
Je n'en aimai plus qu'une,
Que Régina,
Dont l'amour me damna;
Cruelle (ter) Régina!

La jeunesse rieuse et folle
Ne la regardait qu'en tremblant;
Vit-on jamais une créole
A l'œil plus noir et plus brakant,
Qui sût dans sa parure
Marier mieux,
Pour prendre tous les yeux,
La soie et la dorure,
Que Régina

Dont l'amour me damna; Cruelle (ter) Régina!

L'un aimait sa jambe ou sa taille,
L'autre exprimait tout bas le vœu
De prendre à son chapeau de paille
La frange de son ruban bleu.
On aimait sa paupière,
Ses cheveux bruns,
Ses bagues, ses parfums;
Je t'aimai tout entière,
O Régina!
Dont l'amour me damna;
Cruelle (ter) Régina!

Son regard semblait me promettre Qu'un jour finiraient mes douleurs. Pendant six mois, sous sa fenètre, Des froides nuits j'ai bu les pleurs. Jadis à de beaux anges Je promettais Comme elle, et je mentais; Régina, tu les venges! O Régina! Dont l'amour me damna; Cruelle (ter) Régina!

## LA JOUEUSE DE GUITARE

Je ne sais pas où je suis née, Sous quelle étoile, en quelle année, Ma mère est morte en m'allaitant. Errante comme l'hirondelle, Du toit de chaume à la tourelle Je gagne ma vie en chantant.

Je suis pauvre, mais bonne fille; Vous riez de ma souquenille Qui se traîne dans le ruisseau. Il faudrait me voir le dimanche, Lorsque j'ai mis la guimpe blanche, Où se croise un ruban ponceau.

Si je pouvais savoir mon âge, Je songerais au mariage; Une vieille de mon pays Disait qu'on a dot et fortune, Tendre ou mutine, ou blonde ou brune, Quand on a seize ans, à Paris.

Or la vieille bohémienne
M'a dit, autant qu'il m'en souvienne,
Après avoir lu dans ma main:
A toi les honneurs, la richesse;
Tu seras reine ou bien duchesse
Et tu feras un beau chemin.

En croirai-je cette espérance? Si j'étais la reine de l'rance, Que ferais-je de tout mon bien? Oh! je n'en serais point avare; J'achèterais une guitare A toute fille qui n'a rien.

## SOUS LES TILLEULS

Vous souvient-il de cette allée
Qui projetait son ombre au loin,
Où la lune, à demi voilée,
Était notre unique témoin;
Où, subjugué par votre grâce,
J'étais à genoux à vos pieds,
Et vous demandais à voix basse
Si vous m'aimiez? (Ter.)

Vos blanches mains pressant les miennes, Tous mes tourments étaient finis: Comme par d'invisibles chaînes Je sentais nos deux cœurs unis... Je n'oublierai jamais le charme De cette heure où vous me disiez, Tout en essuyant une larme, .

Que vous m'aimiez! (Ter.)

Vous ajoutiez : C'est pour la vie!... Après m'avoir longtemps bercé, Cette espérance m'est ravie, Votre serment s'est effacé!... Sous les tilleuls quand le vent pleure, Je viens m'asseoir où vous étiez... Et là, je songe encore à l'heure Où vous m'aimiez! (Ter.)

## LA FÊTE

Tout le village est à la fête, Tout le village et l'alentour; La grosse caisse et la musette Y marquent le pas à l'amour, Et la montagne danse autour.

Les grands bœufs ruminent, conchés Sur les genoux, dans leur étable; Les laboureurs, endimanchés, Boivent les coudes sur la table: Les garçons marchent tous au pas Avec des habits de soldats : En tête, l'amoureux de Jeanne Fait moulinet avec sa canne. Coiffé d'un ourson à glands d'or, En habit de tambour-major.

Tout le village est à la fête,
Tout le village et l'alentour;
La grosse caisse et la musette
Y marquent le pas à l'amour,
Et la montagne danse autour.

Loups et filous, quel bon moment
Pour dépeupler la bergerie!
Finaud dort d'un œil seulement:
Gare à vous si la brebis crie!
Quel vacarme, quelle rumeur!
Tout le monde est en belle humeur:
C'est pire que le tintamarre
Des grenouilles dans une mare.
Jeanne entre en danse; tous les yeux
Sont sur elle et son amoureux.

Tout le village est à la fête, Tout le village et l'alentour; La grosse caisse et la musette Y marquent le pas à l'amour, Et la montagne danse autour.

Sous sa blouse de tous les jours, Le braconnier sent son cœur battre; Le charlatan suspend ses tours : Qu'aurait fait le roi Henri Quatre? Jeanne a l'œil vif, le chignon lourd, Le bas tiré, le jupon court, Les dents blanches, l'haleine pure, Et les souliers couleur de mûre; Elle est blanche et rose à la fois Comme une églantine du bois.

Tout le village est à la fête, Tout le village et l'alentour; La grosse caisse et la musette Y marquent le pas à l'amour, Et la montagne danse autour.

Le tambour-major est plus fier Que s'il menait toute une armée; Comme un oiseau s'enlève en l'air, ll soulève sa bien-aimée:
Une dame pousse un soupir
En voyant leur cœur se trahir,
Et leurs lèvres l'une sur l'autre.
Le diable rôde, bon apôtre,
Et fait sonner ses louis d'or...
Vieux jaloux, garde ton trésor!

Tout le village est à la fête, Tout le village et l'alentour; La grosse caisse et la musette Y marquent le pas à l'amour, Et la montagne danse autour.

# ENTRÉE AU CAVEAU

Maître Adam, que mon grand-père Appelle encor son patron, Je te choisis pour compère; Fais-moi boire au biberon. Apprends-moi bien la science De boire mon vin sans eau, Et que dans un mois ma panse Soit large comme un tonneau.

Je veux, dans la confrérie De nos illustres buveurs, Avoir la trogne fleurie Pour mériter leurs faveurs. Je laisse à d'autres la gloire Qui tenaille le cerveau : Car, avant tout, c'est pour boire Que je descends au caveau.

Demain je fais une vente De mes livres, en plein vent; Je ne veux sur ma soupente Ni rimailleur ni savant. J'excepte de la bagarre Tout rimeur buveur et fier Qui s'est raillé du Ténare, Qui se raille de l'enfer.

Des écus de la recette
Je n'irai pas m'amuser
A remplir une cassette;
Je veux d'abord me griser.
Et puis je cours en Bourgogne,
Choisir aux meilleurs coteaux
De ces vins qui, sans vergogne,
Grisaient l'abbé de Citeaux.

Ah! sortons de dessous terre, Mes bons amis du Caveau, Et fondons un monastère, Un monastère nouveau! Le temps est à la prêtrise; Prenons les petits collets, Et que chez nous on se grise Comme au temps de Rabelais!

# A M. THÉODORE L\*\*\*

Aux bords où la Saône tranquille S'unit au Rhône mugissant, Dans le bruit d'une grande ville Se perdait le timide accent D'une enfant pauvre et délaissée Qui s'en allait marchant pieds nus, Et dont la paupière abaissée Retenait des pleurs inconnus.

Or un jour, la tête en délire (Le délire suit la douleur), Elle partit avec sa lyre, En la cachant bien sur son cœur; Car, si ses doigts blancs ou la brise La faisaient vibrer au hasard, Elle s'interrompait, surprise, Et craignait un méchant regard.

Pour ses chansons toujours plaintives La Seine resta sans échos: La Saône et l'émail de ses rives, Le Rhône et l'azur de ses flots Lui revinrent à la pensée; Leur souvenir la fit pleurer, Car la saison était passée De les voir et de s'y mirer!

Il fallat qu'une main amie,
Plus forte, la prit par la main,
La secouât tout endormie
Et la mît dans le vrai chemin,
Qu'un bon guide, un de ceux qu'on aime,
Et que rien ne peut rebuter,
La fît chanter devant ceux même
Qui refusaient de l'écouter.

Vous savez comment sur sa route Le Ciel un jour lui fit trouver Cet ami qui jamais ne doute, Et, ce qu'elle n'osait rêver, Deux rivières au flot tranquille, Dont les échos furent puissants, Et jusque vers la grande ville Portèrent ses faibles accents.

Ruisseaux que, dans nos promenades, Nous aimions tant à côtoyer! En écoutant les sérénades Des oiseaux au chant familier; En voyant se pencher les mûres Qui se reflétaient dans leur ean, Nous mélions à leurs doux murmures Le nom d'Hégésippe Moreau!

## LE BUCHERON

Par mes efforts pesants Et mes grands coups de hache, Il faut que je t'arrache, Vieux chêne de cinq cents ans!

Ainsi chantait avant l'aurore
Un bûcheron dans la forêt;
Aux fredons de sa voix sonore
La montagne entière vibrait:
Dans les rameaux touffus du chêne
Un nid d'oiseau chantait aussi,
Criant merci;
Et le bûcheron sans souci
Chantait toujours à perdre haleine:

Par mes efforts pesants Et mes grands coups de hache, Il faut que je t'arrache, Vieux chène de cinq cents ans!

Lorsque la cognée est trop lourde,
Lorsque son front est en sueur,
Il s'arrête, il boit à sa gourde
Et sent renaître sa vigueur;
Il vit content et sans envie,
La hache est le sceptre du bois;
Mais à sa voix
Les oisillons sont aux abois,
La mère tremble pour leur vie.

Par mes efforts pesants. Et mes grands coups de hache. Il faut que je t'arrache Vieux chêne de cinq cents ans!

Déjà l'arbre se déracine,
Petits oiseaux, prenez l'essor;
Mais ils n'ont pas d'ailes encore;
Bon bucheron, que l'arbre tombe
Tout doucement:
On ne peut pas voir sans tourment
Qu'un berceau devienne une tombe.

Par mes efforts pesants Et mes grands coups de hache, Il faut que je t'arrache, Vieux chêne de cinq cents ans!

# LA VÉRONIQUE

Quand les chênes, à chaque branche, Poussent leurs feuilles par milliers, La véronique bleue et blanche Sème les tapis à leurs pieds; Sans haleine, à peine irisée, Ce n'est qu'un reflet de couleur, Pleur d'azur, goutte de rosée, Que l'aurore a changée en fleur.

Douces à voir, ô véroniques! Vous ne durez qu'une heure ou deux, Fugitives et sympathiques Comme des regards amoureux.

Les violettes sont moins claires, Les bluets moins légers que vous, Les pervenches moins éphémères Et les myosotis moins doux. Le dahlia, non plus la rose, N'imiteront point votre azur; Votre couleur bleue est éclose Simplement comme un amour pur.

Douces à voir, ô véroniques! Vous ne durez qu'une heure ou deux, Fugitives et sympathiques Comme des regards amoureux.

Le papillon bleu vous courtise, L'insecte vous perce le cœur, D'un coup de bec l'oiseau vous brise, Que guette à son tour l'oiseleur. Rèveurs, amants, race distraite, Vous effeuilleront au hasard, Sans voir votre grace muette, Ni votre dernier bleu regard.

Douces à voir, ô véroniques! Vous ne durez qu'une heure ou deux, Fugitives et sympathiques Comme des regards amoureux.

O fleur insaisissable et pure, Saphir dont nul ne sait le prix, Mèlez-vous à la chevelure De celle dont je suis épris; Pointillez dans la mousseline De sou blanc peignoir entr'ouvert, Et dans la porcelaine fine Où sa lèvre boit le thé vert.

Douces à voir, ô véroniques! Vous ne durez qu'une heure ou deux, Fugitives et sympathiques Comme des regards amoureux.

Fleurs touchantes du sacrifice, Mortes, vous savez nous guérir; Je vois dans votre humble calice Le ciel entier s'épanouir. O véroniques! sous les chênes Fleurissez pour les simples cœurs Qui, dans les traverses humaines, Vont cherchant les petites fleurs.

Douces à voir, ô véroniques! Vous ne durez qu'une heure ou deux, Fugitives et sympathiques Comme des regards amoureux.

# DIEU SAUVE LA RÉPUBLIQUE

La République dure encor
Malgré nos fautes et nos crimes,
Comme un reflet de pourpre et d'or
Son nom rayonne sur nos cimes;
L'espoir n'est point anéanti
Tant que la raison souveraine,
Dominant sur chaque parti,
Dans les cœurs étouffe la haine.

Drapeaux, au vent! tambours, battez aux champs,
Et que chaque bouche civique
Ajoute en chœur, à la fin de nos chants,
Le mot d'ordre patriotique:
Dieu sauve la République!

Républicains, nous dominons
Par l'idée et par cette crainte
Que les tyrans ont des canons
Tonnants dans une guerre sainte.
Royalistes, que serions-nous?
L'objet d'une immense risée:
Un roi nous mettrait aux genoux
De l'Europe coalisée.

Drapeaux, au vent! tambours, battez aux champs, Et que chaque bouche civique Ajoute en chœur, à la fin de nos chants, Le mot d'ordre patriotique : Dieu sauve la République!

Républicains, les nations Ont mis en nous leur confiance, Et, royalistes, nous serions Geôliers de la Sainte-Alliance; Quand un peuple est prédestiné Pour la défense d'une cause, S'il y manque, il est condamné, Et l'humanité le dépose.

Drapeaux, au vent! tambours, battez aux champs, Et que chaque bouche civique Ajoute en chœur, à la fin de nos chants, Le mot d'ordre patriotique: Dieu sauve la République!

Par ses rades et par ses ports, Qui débouchent sur l'Atlantique, La France échange les trésors Et l'idée avec l'Amérique; Paquebots et chemins de fer, Passez le vent, coupez la brise: La République tient la mer, La terre sera bientôt prise.

Drapeaux, au vent; tambours, battez aux champs, Et que chaque bouche civique Ajoute en chœur, à la fin de nos chants, Le mot d'ordre patriotique : Dieu sauve la République!

Que font aux éternelles lois De la nature et de l'espace Les vieilles colères des rois! C'est un dernier boulet qui passe; Las des sacrifices humains, Pour ne plus échanger des balles, Les peuples vont porter leurs mains Sur les couronnes féodales.

Drapeaux, au vent! tambours, battez aux champs, Et que chaque bouche civique Ajoute en chœur, à la fin de nos chants, Le mot d'ordre patriotique : Dieu sauve la République!

Les Cosaques et les pandours Ont, comme nous, d'humaines fibres : Des Romanofs et des Hapsbourgs, Un jour ou l'autre ils seront libres ; La République régnera Sur tous les peuples, et la terre Dans la paix se reposera De cinq ou six mille ans de guerre.

Drapeaux, au vent! tambours, battez aux champs, Et que chaque bouche civique Ajoute en chœur, à la fin de nos chants, Le mot d'ordre patriotique: Dieu sauve la République!

## LE COURSIER

Qu'impatient de servitude
Un coursier à demi dompté
Se prenne à rêver solitude,
Gazon, air pur et liberté:
Le plus léger fardeau l'indigne,
Et les fanfares du clairon
L'emportent bien loin de la ligne
Où le pousse un faible éperon.
En vain l'homme retient les guides;
Il ne reconnaît plus sa main;

D'un bond.... il est seul, le chemin Semble fuir sous ses pieds rapides.

Vers ses maternelles forêts
Un invincible instinct le pousse.
Là, des fourrages toujours prêts,
De molles l'tières de mousse;
Là, pour abri contre l'été,
L'ombre que le chêne déploie.
En recouvrant sa liberté,
Le fier coursier hennit de joie:
Quel doux gazon! le cou ployé,
ll veut l'atteindre et perd sa peine;
Pauvre captif! son frein le gêne,
Son frein, qu'il avait oublié.

## VESPER

Lis enflammé que le soir fait éclore, Et qui fleuris dans les plaines des cieux, Lorqu'en nos champs tout devient incolore De tes clartés tu réjouis mes yeux : Quand le berger voit poindre ta lumière, Vers le bercail il chasse les troupeaux, Et, chaque soir, en fermant sa chaumière, Il chante avant de prendre son repos :

Au ciel sans voile, O mon étoile! Astre du soir, luis doucement Pour le berger et pour l'amant!

Le malheureux dont la vue est bornée Aux murs étroits d'une obscure prison, A ses barreaux, quand finit la journée, Vient s'accouder et cherche à l'horizon. Alors, s'il voit aux franges de la nue Le doux reflet de ta blanche clarté, Le prisonnier chante ta bienvenue Dans ce refrain, par le vent emporté:

Au ciel sans voile, O mon étoile! Astre du soir, luis doucement Pour le captif et pour l'amant!

Sous d'autres cieux égaré sans boussole, Le matelot te cherche du regard; Ton doux aspect le charme, le console, Et le reporte à l'instant du départ. Quand il partit, sa chère Madeleine Lui dit au port, essuyant son œil noir : Embrassons-nous, et, pour chasser la peine, Disons souvent à l'étoile du soir :

Au ciel sans voile, O notre étoile! Astre du soir, luis doucement Et pour l'amante et pour l'amant!

Tout isolé qu'une triste mansarde Retient captif loin du pays natal Dans l'azur clair chaque soir te regarde Pour oublier que son cœur lui fait mal; Il croit revoir son clocher de village Par ta lueur mollement effleuré, Et la rivière où tremble ton image; Enfin il chante, après avoir pleuré:

Au ciel sans voile, Sois mon étoile; Pourquoi luirais-tu seulement Pour le berger et pour l'amant?

### LA FILLE DU CABARET

Fichu croisé, simple chemise
De toile rousse à grain serré,
Jupon rayé: voila sa mise,
Et bonnet rond à peine ouvré.
Pendant que l'on boit elle file,
Elle fait chanter son rouet;
Et chacun vient voir à la file
La fille du cabaret.

Bis.

Dès le matin elle balaye
De la cave jusqu'au grenier;
Le buveur qui la voit s'égaye
Comme au regard de son rosier.
Elle est gentille, elle est accorte;
On boit le double de clairet
Quand c'est elle qui vous l'apporte,
La fille du cabaret.

Bis.

Tout buveur est son camarade
Jusqu'à deux doigts de son corset
Aussi volontiers qu'une œillade
Elle vous aligne un soufflet;
Parfois son bras sert de béquille,
Maint vieillard sans elle choirait;
C'est qu'elle est une bonne fille,
La fille du cabaret.

Bis.

Sa mère, une grosse gaillarde
A qui l'on sait plus d'un galant,
D'un clin d'œil en dessous la garde
Et surveille son corset blanc.
Franc buveur dit tout en goguette:
Craignez plutôt ce beau discret,
Qui voudrait tenir en cachette
La fille du cabaret.

Bis.

Rose, soyez modeste et sage,
N'imitez pas votre maman;
Respectez-la, car à son âge
On revient de l'égarement.
Croyez à son expérience;
On va plus loin qu'on ne voudrait,
Quand on est, par droit de naissance,
La fille du cabaret.

Bis.

Rose est modeste autant que belle:
Ne la voyez-vous pas rougir
Du moment qu'on a l'œil sur elle?
Bientôt son cœur pourra choisir.
Il faudrait un garçon qui gagne,
Un beau compagnon qui dirait:
Je vais emmener en campagne
La fille du cabaret.

Bis.

## CASTA

Avez-vous rencontré, Dans un bois, dans un pré, Au bord d'une fontaine, Une vierge sereine Qui ne regarde pas Ceux qui suivent ses pas?

C'est Casta! de qui la paupière Voile toujours l'œil bleu; C'est Casta, qui jusqu'à Dieu Fait monter sa prière.

O vous tous, allez voir, Le matin et le soir, Cet ange dans l'église; Voyez la foule éprise Entourer de ses flots Ce lis à peine éclos.

C'est Casta! de qui la paupière Voile toujours l'œil bleu; C'est Casta, qui jusqu'à Dieu Fait monter sa prière.

Ses longs cheveux tressés, Ses yeux quoique baissés, Sa candeur et sa grâce Attirent sur sa trace Plus d'un adolescent, Qui s'arrête en pensant:

C'est Casta! de qui la paupière Voile toujours l'œil bleu; C'est Casta, qui jusqu'à Dieu Fait monter sa prière.

# L'HOSPITALITÉ

A MAPANE B\*\*\*

N'es-tu que la déesse antique Vivante en un marbre sculpté, Vertu pieuse et domestique Qu'on nomme l'hospitalité? Tu m'apparais sous une image Qui parle mieux à mon regard : C'est, en un riant paysage, Une hôtesse bonne et sans art.

Eh! bonjour, madame l'hôtesse!Du logis tirez les verrous.« Sur le seuil laissez la tristesse,

« Et venez, vous êtes chez vous. »

Sa maison est l'hôtellerie Qui d'enseigne n'a pas besoin; L'avenue est verte et fleurie, Son parfum l'annonce de loin. Son escalier de pierre grise Est doux au pas de l'étranger, Qui sent au passage une brise De chèvrefeuille et d'oranger.

Eh! bonjour, madame l'hôtesse!
Du logis tirez les verrous.

— « Sur le seuil laissez la tristesse,
« Et venez, vous êtes chez vous. »

Si l'appétit vous sollicite, Entrez! votre couvert est mis; La table n'est point si petite Qu'on n'y reçoive ses amis. Le dressoir chargé de vaisselle Excite un curieux coup d'œil; Le vin rit, la nappe étincelle: Il faut céder à cet accueil.

Eh! bonjour, madame l'hôtesse!
Du logis tirez les verrous.
— « Sur le seuil laissez la tristesse,
« Et venez, vous êtes chez vous. »

L'hôtesse à manger vous invite, L'hôte joyeux sert d'échanson, Et souvent le diner s'acquitte Avec une simple chanson. Il faut ouïr, au choc des verres, Ces accords sans diapason Où s'épanchent les cœurs sincères A faire trembler la maison.

Eh! bonjour, madame l'hôtesse!
Du logis tirez les verrous.

— « Sur le seuil laissez la tristesse,

« Et venez, vous êtes chez vous. »

Voici la clef de la cellule :
Un lit de moine vous attend ;
Du crépuscule au crépuscule
On dort, le rossignol chantant.
A l'aube, un doux bruit vous éveille,
Concert de sons et de couleurs,
De pinson, de bouvreuil, d'abeille,
Dans le feuillage et dans les fleurs.

Eh! bonjour, madame l'hôtesse!
Du logis tirez les verrous.

— « Sur le seufl laissez la tristesse,
« Et venez, vous êtes chez vous. »

Rien ne vous manque, ni l'eau pure, Ni la-toile fraîche l'été, Ni tous les soins qu'on se figure En révant d'hospitalité. Oh! la Providence fidèle Protégera votre foyer! On dit que le nid d'hirondelle Bénit le toit hospitalier.

Adieu donc, madame l'hôtesse! Du logis poussez les verrous; Sur le seuil je vois la tristesse Quand il faut quitter de chez vous.

## LE CHAUFFEUR DE LOCOMOTIVE

Donne l'avoine à ton cheval! Sellé, bridé, siffie! et qu'on marche! Au galop, sur le pont, sons l'arche, Tranche montagne, plaine et val; Aucun cheval n'est ton rival.

La braise flambe en tes prunelles Et tu réluis comme un miroir. As-tu des pieds, as-tu des ailes, Ma locomotive au flanc noir? Voyez ondoyer sa crinière, Entendez son hennissement; Son galop est un roulement D'artillerie et de tonnerre.

Donne l'avoine à ton cheval! Sellé, bridé, siffie! et qu'on marche Au galop, sur le pont, sous l'arche, Tranche montagne, plaine et val; Aucun cheval n'est ton rival.

Jadis on chargeait d'une troupe Le dos large des éléphants; Je traîne tout un monde en croupe D'hommes, de femmes et d'enfants. D'après une vieille croyance, Il me semble être Lucifer, Qui menait les gens en enfer En levant l'archet de la danse.

Donne l'avoine à ton cheval! Sellé, bridé, siffle! et qu'on marche! Au galop, sur le pont, sous l'arche, Tranche montagne, plaine et val; Aucun cheval n'est ton rival.

Je tiens mon grappin de chaussage, Comme sa barre un vieux forban, En regardant le paysage Se dérouler comme un ruban. Ah! c'est une bien grande ivresse De fendre l'air, comme un oiseau. Avec du charbon et de l'eau Mes bras noirs font cette vitesse.

Donne l'avoine à ton cheval! Sellé, bridé, siffle! et qu'on marche! Au galop, sur le pont, sous l'arche Tranche montagne, plaine et val; Aucun cheval n'est ton rival.

De la chose la plus commune On peut tirer un grand parti; Longtemps ce moyen de fortune Au fond de l'âtre s'est blotti. Chacun voyait dans sa marmite La vapeur bouillonner et fuir, Sans songer à son avenir; Dieu! que notre vue est petite!

Donne l'avoine à ton cheval! Sellé, bridé, siffle! et qu'on marche! Au galop, sur le pont, sous l'arche, Tranche montagne, plaine et val; Aucun cheval n'est ton rival.

Les rouliers et les aubergistes, En voyant ces nouveaux chemins, Font des mines longues et tristes : Nous leur ôtons le pain des mains. Avec la vapeur, patience! La terre se défrichera, Fructifiera, s'enrichira, Partout circulera l'aisance.

Donne l'avoine à ton cheval! Sellé, bridé, sifsie! et qu'on marche! Au galop, sur le pont, sous l'arche, Tranche montagne, plaine et val; Aucun cheval n'est ton rival.

Allons, ô ma locomotive!
Tes rails nous menent au progrès,

La génération hâtive
Appelle des ombrages frais.
Plus de frontières, plus de guerre!
Nous sommes las du sang versé.
Peuples! de tout le mai passé
Buyons l'oubli dans un grand verre.

Donne l'avoine à ton cheval! Sellé, bridé, siffte! et qu'on marche! Au galop, sur le pont, sous l'arche, Tranche montagne, plaine et val; Aucun cheval n'est ton rival.

## L'HOMME DE LA ROCHE

Je suis l'homme de la roche, On tremble à mon approche.

J'ai mon troupeau pour me nourrir, Mon troupeau de chèvres errantes; Et leur lait, qui ne peut tarir, Sent le thym et les amarantes. Un brigand du pays voisin, Pour un peu de lait de ces chèvres, Chaque soir approche à mes lèvres Son outre de vin.

Je suis l'homme de la roche, On tremble à mon approche.

La montagne abonde en chevreuil, Malheur au gibier qui s'arrête A la distance de mon œil : J'ai toujours une balle prête. Je suis bon pour un coup de main, Et les brigands de la contrée Me font partager la curée Sur le grand chemin.

Je suis l'homme de la roche, On tremble à mon approche.

J'ai des refrains et des chansons
Pour les bergères des collines,
Qui cueillent parmi les buissons
Les mûres et les avelines.
Ma voix est un souffle du mal,
Malheur à celle qui m'écoute!
Mon chant lui verse goutte à goutte
Un philtre infernal.

Je suis l'homme de la roche, On tremble à mon approche.

#### JE VEUX BATTRE LES NOIX

Vite, ma ménagère, Ma bouteille et mon verre Et mon bonnet de molleton! Ce soir je veux tout battre, Faire le diable à quatre; Jeanne, apporte-moi mon bâton.

Jeanne, prends garde aux coups de gaule! Déjà tu fais ta grosse épaule: Gare au chignon, gare à tes doigts, Je veux battre les noix.

L'année est bonne à pendre, On ne pourra rien vendre, On fera bien comme on pourra, S'il arrive une guerre!... Jusqu'aux pommes de terre Oui sont mortes du choléra!

Jeanne, prends garde aux coups de gaule! Déjà tu fais ta grosse épaule : Gare au chignon, gare à tes doigts, Je veux battre les noix.

On a peur d'un déluge : Moi, j'aurais un refuge Contre le jugement dernier. Quand il pleuvait à verse, J'ai mis ma tonne en perce, Et monté la cave au grenier.

Jeanne, prends garde aux coups de gaule! Déjà tu fais la grosse épaule : Gare au chignon, gare à tes doigts, Je veux battre les noix.

La campagne est en perte, Notre vendange est verte... Elle est plus verte qu'un lézard Qui dans un pré s'ennuie Après un mois de pluie. Jeanne! le vin est en retard.

Jeanne, prends garde aux coups de gaule Déjà tu fais ta grosse épaule : Gare au chignon, gare à tes doigts, Je veux battre les noix.

J'aurai la langue noire, Je ne pourrai pas boire Tout mon content de ma boisson; Jeanne! reste tranquille, A ta quenouille file, Et ne me fais pas de garçon. Jeanne, prends garde aux coups de gaule!
Déjà tu fais ta grosse épaule:
Gare au chignon, gare à tes doigts,
Je veux battre les noix.

## BARCAROLLE

Voguons, ma belle amie,
Sur l'eau bleue endormie,
Sans souci de ramer. (Bis.)
Laissons pendre les rames
Et s'en aller nos âmes
Sur la pente d'aimer. (Bis.)

Suivons cette pente si douce, Sans regarder la rive fuir : L'amour agite l'aile et pousse Notre barque avec un soupir.

Voguons, ma belle amie,
Sur l'eau bleue endormie,
Sans souci de ramer. (Bis.)
Laissons pendre les ramcs
Et s'en aller nos âmes
Sur la pente d'aimer. (Bis.)

J'ai peur quand votre corps se penche Pour cueillir l'iris à fleur d'eau; Voyez-vous! sous l'écume blanche, Dans le sable, dort un tombeau.

Voguons, ma belle amie,
Sur l'eau bleue endormie,
Sans souci de ramer. (Bis.)
Laissons pendre les rames
Et s'en aller nos âmes
Sur la pente d'aimer. (Bis.)

Ah! suspendez, sans plus rien dire, A mon cou vos deux bras nacrés; Et, si notre barque chavire, Nous ne serons pas séparés.

Voguons, ma belle amie,
Sur l'eau bleue endormie,
Sans souci de ramer. (Bis.)
Laissons pendre les rames
Et s'en aller nos âmes
Sur la pente d'aimer. (Bis.)

Nos corps unis, sur le rivage, Dans l'herbe s'enseveliront, Et dans quelque rose sauvage Nos deux âmes refleuriront.

Voguons, ma belle amie,
Sur l'eau bleue endormie,
Sans souci de ramer. (Bis.)
Laissons pendre les rames
Et s'en aller nos ames
Sur la pente d'aimer (Bis.)

## LE COCHON

Entrons-nous dans cette chaumière D'où sort la bonne odeur du lard? La soupe aux choux à sa manière Fait les doux yeux : prenons-y part. Le pauvre que nourrit sa graisse Du cochon ne parle point mal. Laissons l'orgueil et la paresse Insulter ce noble animal.

Saint Antoine, ouvre tes oreilles,

Retrousse un peu ton capuchon : Nous allons chanter les merveilles Et les qualités du cochon.

Enfant bâtard de la nature, Le cochon fut le sanglier; Mais l'homme a remplacé la huro Par le groin plus familier. Il a de sa vieille origine Gardé l'œil vif, le pied fourchu; Au poids du ventre et de l'échino On reconnaît un roi déchu.

Saint Antoine, ouvre tes oreilles, Retrousse un peu ton capuchon : Nous allons chanter les merveilles Et les qualités du cochon.

Le cochon n'est pas difficile:
Dans le fumier, dans les égouts,
La nourriture la plus vile
Ne répugne point à ses goûts.
Mais, en philosophe, il préfère
Le gland, le fruit du châtaignier,
La pomme de terre et l'eau claire
A la fange, à l'eau du bourbier.

Saint Antoine, ouvre tes oreilles, Retrousse un peu ton capuchon: Nous allons chanter les merveilles Et les qualités du cochon.

Un bon porcher jamais ne laisse Les verrats pourrir sous leurs toits: En pleine terre il les engraisse Et dans les vieux fournils des bois. Dans la grande mare il les baigne, Les frotte avec du romarin; Quand ils sont malades, les saigne, Et leur fait boire un coup de vin. Saint Antoine, ouvre tes oreilles, Retrousse un peu ton capuchon: Nous allons chanter les merveilles Et les qualités du cochon.

Le porc flaire la truffe noire Comme un chien d'arrêt la perdrix; D'aucuns sont vendus à la foire, Les autres salés au logis. Sur les feux de réjouissance Comme on saute à califourchon Dans nos vieux villages de France, Quand on saigne et brûle un cochon!

Saint Antoine, ouvre tes oreilles, Retrousse un peu ton capuchon: Nous allons chanter les merveilles Et les qualités du cochon.

C'est toujours aux veilles de fête Qu'on tue un beau périgourdin; Il est bon des pieds à la tête: D'abord on mange le boudin. Si la fête est carillonnée, On décroche le vieux jambon, Qui s'enfume à la cheminée; Le vin blanc le fait trouver bon

Saint Antoine, ouvre tes oreilles, Retrousse un peu ton capuchon: Nous allons chanter les merveilles Et les qualités du cochon.

## LA JEUNE FILLE D'INSPRUCK

Sur la haute branche De l'épine en fleurs, La fauvette épanche Au vent ses douleurs.

Le matin, elle avait encore Un nid au-dessus des buissons, Un nid qui jetait à l'aurore Sa part de joyeuses chansons: Mais, depuis l'aube, une ingénue Aimant les fleurs, aimant les nids, Jusqu'à ces buissons est venue, Où nids et fleurs sont réunis.

> Sur la haute branche De l'épine en fleurs, La fauvette épanche Au vent ses douleurs.

La vierge à l'humeur enfantinc, Capricieuse dans ses vœux, Cueillit d'abord de l'aubépine Pour en mèler à ses cheveux; Le nid de la branche élevée Excita son jeune désir. Ilélas! l'innocente couvée A gazouiller prenait plaisir.

Sur la haute branche De l'épine en fleurs, La fauvette épanche Au vent ses douleurs.

Voyant que la branche était haute, L'enfant se pendit aux rameaux, Sans songer que c'est une faute D'arracher aux nids leurs oiseaux. La mère s'était envolée, De ses plaintes remplissant l'air. Or, sous l'aubépine étoilée, Dormait un lac profond et clair.

Sur la haute branche

De l'épine en fleurs, La fauvette épanche Au vent ses douleurs.

En atteignant au nid de mousse, Son beau corps avait fait ployer L'aubépine, dont la secousse La fit tomber et se noyer. Le soir on l'avait retrouvée, Sous l'azur, sur le sable d'or; Tenant encore la couvéc, Elle semblait vivante encor.

> Sur la haute branche De l'épine en fleurs, La fauvette épanche Au vent ses douleurs.

# LA CHANSON DE LA SOIE

C'est du pays bleu de la Chine, Contrée où fleurit l'inconnu Et plus d'une plante divine, Que le mûrier blanc est venu. Sa feuille est soyeuse et fertile, Le ver à soie, en la rongeant, A son insu dévide et file Un écheveau d'or et d'argent.

Filez, moulins; glissez, navettes; Tissez le satin, le velours; Faites des robes de toilettes, Faites des nids à nos amours.

Les plus célèbres filandières, Les Parques, Minerve, Arachné, Ont brisé fuseaux et filières Lorsque le ver à soie est né. On peut comparer la finesse De son linceul, brillant réseau, Aux fils blancs que la Vierge laisse S'éparpiller de son fuseau.

Filez, moulins; glissez, navettes; Tissez le satin, le velours; Faites des robes de toilettes, Faites des nids à nos amours.

L'an deux mille, une fée, en Chine, Surnommée Esprit du mûrier, De ses jardins fit une usine, Du ver à soie un ouvrier. Un beau jour, la France l'accueille, Et, dardant son plus chaud rayon, Du mûrier fait pousser la feuille, La soie est tissée à Lyon.

Filez, moulins; glissez, navettes; Tissez le satin, le velours; Faites des robes de toilettes, Faites des nids à nos amours.

La soie au courant bleu du Rhône Se trempe aussi bien que le fer; Voyez luire le satin jaune, Le rose ou blanc, le bleu, le vert. Quand une fille ou blanche ou noire Danse dans l'éclat du satin, Dans le velours ou dans la moire, C'est comme un rayon du matin.

Filez, moulins; glissez, navettes; Tissez le satin, le velours; Faites des robes de toilettes, Faites des nids à nos amours.

Que de métiers! que de bobines!

Que de travaux et d'œuvres d'art! Quel essor donnent aux machines Vaucanson et l'humble Jacquart! Quand l'insecte a fini sa tâche, Des milliers de doigts-sont en jeu; Les fils sont croisés sans relâche, L'homme achève l'œuvre de Dieu.

Filez, moulins; glissez, navettes; Tissez le satin, le velours; Faites des robes de toilettes, Faites des nids à nos amours.

Dans ce labyrinthe des fées, L'esprit émerveillé se perd. Mais combien d'âmes étoussées, Dans ce travail, comme le ver! J'entendais une jeune fille Dire en pleurant sur son fuseau: Je suis comme l'humble chenille, Et je file aussi mon tombeau.

Filez, moulins; glissez, navettes; Tissez le satin, le velours; Faites des robes de toilettes, Faites des nids à nos amours.

A vos fuseaux chantez, fileuses, Chante, canut, à ton métier, Car vos heures laborieuses Fleuriront comme l'églantier. Voilà votre tour qui s'avance: Voyez le bal étincelant, Où chaque épousée entre en danso En beaux habits de satin blanc.

Filez, moulins; glissez, navettes; Tissez le satin, le velours; Faites des robes de toilettes, Faites des nids à nos amours

#### LE CHANT DU VOTE

De Février gardons mémoire, Ne laissons point perdre les fruits Conquis au jour de la victoire l'ar les pavés et les fusils. Mélant sa blouse à l'uniforme, Le peuple au bourgeois confondu Acclamait: « Vive la Réforme! » La République a répondu.

O République tutélaire, Ne remonte jamais au ciel, Idéal incarné sur terre Par le suffrage universel!

La République militante, Lasse de voir le sang couler, De sa robe a fait une tente Où tous peuvent se rassembler. Plus de paria, plus d'ilote, Chacun a son droit de cité, Et sur son bulletin de vote Peut écrire sa volonté.

O République tutélaire, Ne remonte jamais au ciel, Idéal incarné sur terre Par le suffrage universel!

Du jour qu'avec indépendance Chacun peut exprimer son vœu, En face de sa conscience, Le scrutin est la voix de Dieu. Plus de tyran qui vous domine Au nom d'un caprice mouvant; Tous ont parlé... chacun s'incline Comme les cèdres sous le vent.

O République tutélaire, Ne remonte jamais au ciel, Idéal incarné sur terre Par le suffrage universel!

Plus de sujet qui ploie ou tremble Sous le poids d'un sceptre ou d'un nom; Dans le forum quand on s'assemble, Chacun dit oui, chacun dit non. Ah! qu'une surprise nocturne N'attente janiais au scrutin! Montons la garde autour de l'urne, C'est l'arche de notre destin.

O République tutélaire, Ne remonte jamais au ciel, Idéal incarné sur terre Par le suffrage universel!

Quand la vapeur est comprimée, Elle couve une explosion, La plainte du pauvre enfermée Fait lever l'insurrection. Faibles nains, vos pieuses ligues Ne font qu'attiser le volcan: Gardez-vous de toucher aux digues Qui tiennent encor l'Océan!

O République tutélaire, Ne remonte jamais au ciel, Idéal incarné sur terre Par le suffrage universe!!

S'il est vrai qu'une tourbe infâme, Disposant du fer et du feu, Veuille enchaîner le corps et l'âme Du peuple, ce vrai fils de Dieu, Fais voir, en déjouant la ruse, O République! à ces pervers. Ta grande face de Méduse Au milieu de rouges éclairs!

O République tutélaire, Ne remonte jamais au ciel. Idéal incarné sur terre Par le suffrage universel!

## LES FILETS

Le pêcheur tient sur son épaule Son grand filet armé de plomb. Ses enfants pleurent sur le môle. Leur mère trouve le temps long; Le filet se déploie et plonge : De la pêche dépend leur sort. Et bientôt, ce n'est point un songe, Mille poissons dansent au bord.

Que l'eau soit clémente ou perside. Que le filet soit lourd ou vide, Le pêcheur aime, et dans l'amour Il trouve, quand l'onde est trompeuse. Une pêche miraculeuse Qui le fait vivre au jour le jour.

Pour le chaume quelle richesse!... Mais le pêcheur, sur son chemin. Voit des frères dans la détresse. A son filet tendre la main: Hommes et femmes en guenilles. Enfants nus qui n'ont pas mangé: Prenez pour vous et vos familles.

- « Mon grand filet a dégorgé. »

Que l'eau soit clémente ou perfide. Que le filet soit lourd ou vide.

Le pêcheur aime, et dans l'amour Il trouve, quand l'onde est trompeuse, Une pèche miraculeuse Qui le fait vivre au jour le jour.

Le pêcheur au logis rapporte Un seul poisson; ce sont des cris; Car, en le guettant de la porte, En sa bonne œuvre on l'a surpris: On gronde, cependant on mange. L'hôtesse, en partageant la chair Du poisson d'or, bonheur étrange! Y voit luire un diamant clair.

Que l'eau soit clémente ou perfide, Que le filet soit lourd ou vide, Le pêcheur aime, et dans l'amour Il trouve, quand l'onde est trompeuse, Une pêche miraculeuse Qui le fait vivre au jour le jour.

Le rève de la bonne femme
Transforme son chaume en palais;
La voilà fière et grande dame,
Elle foule aux pieds les filets;
L'époux eut de la fine pierre,
Chez le joaillier, vingt écus d'or;
Mais la famine et la misère
Au retour le guettaient encor.

Que l'eau soit clémente ou perfide, Que le filet soit lourd ou vide, Le pêcheur aime, et dans l'amour Il trouve, quand l'onde est trompeuse, Une pêche miraculeuse Qui le fait vivre au jour le jour.

Nous n'avons ni filet ni rame, Disent en chœur les malheureux; Le pêcheur sent faillir son âme, Et son or se partage entre eux. Au logis, nouvelle tempête, Mais lui, certain de l'apaiser, De sa voix aimante répète Son chant, suivi d'un long baiser:

Que l'eau soit clémente ou perfide, Que le silet soit lourd ou vide, Le pêcheur aime, et dans l'amour Il trouve, quand l'onde est trompeuse, Une pêche miraculeuse Qui le fait vivre au jour le jour.

### LA ROMANCE DU PEUPLIER

Février 1850

Un beau peuplier d'Italie Jusqu'à ma fenêtre montait; A sa pointe un oiseau chantait Une chansonnette jolie, Que ma voix gaiement répétait Pour chasser la mélancolie.

En fagots on vient de lier
Les branches
De mon peuplier;
Dans son bois on vient de scier
Des planches,
Dans le cœur de mon peuplier.

Avant d'être sur cette place Et de briller en plein Paris, Épandant sur nos vieux débris Un air de fraîcheur et de grâce, En un vallon, loin de nos cris, Il se balançait dans l'espace. En fagots on vient de lier
Les branches
De mon peuplier;
Dans son bois on vient de scier
Des planches,
Dans le cœur de mon peuplier.

Pour célébrer une naissance, Un baptème de liberté, Février l'avait transplanté En un jour de réjouissance; Ah! pourquoi nous avoir ôté Ce gai symbole d'espérance?

En fagots on vient de lie.

Les branches
De mon peuplier;
Dans son bois on vient de scier
Des planches,
Dans le cœur de mon peuplier.

Je me sentais bonne et plus pure, Quand je voyais dedans le vent, Mon gentil peuplier mouvant Comme une longue chevelure; Je croyais qu'il était vivant, J'en veux avoir une bouture.

En fagots on vient de lier

Les branches
De mon peuplier;
Dans son bois on vient de scier

Des planches,
Dans le cœur de mon peuplier.

Je te planterai dans la terre, Rameau chéri, près de mes fleurs, Qui pour moi sont toutes des sœurs, Et je t'appellerai mon frère. Tu m'aimeras, et, si je meurs, Tu me suivras au cimetière. En fagots on vient de lier
Les branches
De mon peuplier;
Dans son bois on vient de scier
Des planches,
Dans le cœur de mon peuplier.

## LE CUIRASSIER DE WATERLOO

Lorsque notre moderne France A Waterloo sembla périr, On a vu la Sainte-Alliance En grand gala se réjouir; La province fut rançonnée, Le paysan porta ses liards, Et l'ouvrier sur sa journée Fournit l'appoint de trois milliards.

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterloo!

Géricault, ta mâle peinture
De la France exprime le deuil;
Ton cuirassier haut de stature
Roule des larmes dans son œil;
Son casque d'un acier livide
Couvre son front humilié;
Son cheval, qu'il tient par la bride,
Marche au pas et traine le pied.

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterloo!

Mais dans l'ombre de sa prunelle,

Luttant contre son désespoir,
Il point une blanche étincelle
Comme un astre dans un ciel noir.
Sa main froisse encor la dragonne
Du sabre au fourreau prisonnier;
On dirait que le clairon sonne
Et réveille le cuirassier.

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterloo!

Dix-huit-cent-trente le relève
Et rattache ses éperons;
Remonté sur sa bête, il rêve
Gagner encor triples chevrons.
Cette moustache grise effleure
Le drapeau de la liberté;
Mais, quelques jours passés, il pleure
Dix-huit-cent-trente escamoté.

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterloo!

La foule marche aux Tuilerics, C'est le vingt-quatre Février. Soudain aux troupes aguerries Apparaît le beau cuirassier: De son grand cheval fantastique Il entraîne tous nos soldats Qui, devinant la République, Au peuple tendent leurs deux bras.

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterloo! Va donc, République guerrière!
Cours affranchir les Apennins,
La Hongrie et l'Europe entière!
Mais nous ne sommes que des nains.
Quand jusqu'aux frontières de France
Les Radetzkis sont revenus,
On n'a pas mis dans la balance
Le sabre du Gaulois Brennus.

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterloo!

Pourtout nos lames étaient bonnes, Qui se rouillent dans le fourreau; Nous aurions brisé les couronnes En respectant chaque drapeau. La République s'est trompée. Est-ce aux mains de ses vrais amis Qu'elle a confié son épée Et les clefs de notre pays?

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterloo!

Naguères un reflet de gloire Illumina notre avenir, Le plus grand nom de notre histoire Revint comme pour nous unir. L'ancien bouleversa la carte, Que faire avec un pareil nom? Il fallait rester Bonaparte Et se rappeler Washington.

Rentre ta bête à l'écurie. Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Beau cuirassier de Waterkoo!

Allons, mon cheval de bataille!
Il ne te reste qu'à mourir.
Nous ne faisons plus rien qui vaille,
Nous ne pouvons plus te nourrir.
Sur tes vieux jours, la République
Un râtelier d'or te devait,
Mais une race famélique
A ta place mange au budget.

Rentre ta bête à l'écurie, Ton cheval si fier au galop, Et va pleurer sur ta patrie, Deau cuirassier de Waterloo l

### LE JOUR DES MORTS A LA CAMPAGNE

2 novembre 1847

Depuis trente ans que je suis dans ma chambre, Seul, sans ma femme, et sans enfants depuis, Dès le matin, quand vient le deux novembre, A mon chapeau j'attache un brin de buis. Le long des prés voilés de brume grise, Mon crèpe au bras, je marche sans rien voir; Je suis le son du glas jusqu'à l'église, Dont le portail est habillé de noir:

De profundis!

Mon Dieu, conduisez l'âme
De mes enfants et de ma femme,
De mes parents, de mes amis,
Et des morts de tous les pays,
Dedans votre saint paradis.

L'église, encor plus pleine qu'au dimanche

De gens qui sont pliés sur leurs genoux, Sous son drap noir semé de larmes blanches Semble une épouse en deuil de son époux. L'orgue, tonnant plus fort que la tempête, A pleins poumons siffle au dies iræ; Du jugement on dirait la trompette: Dans un étau je sens mon cour serré.

De profundis!
Mon Dieu, conduisez l'âme
De mes enfants et de ma femme,
De mes parents, de mes amis,
Et des morts de tous les pays,
Dedans votre saint paradis.

Après on va prier au cimetière, Sous les sureaux, dans l'herbe agenouillés; Ainsi se passe une journée entière Le corps tout roide, et les genoux mouillés; Mais n'ont-ils pas plus froid dans la froidure, Eux qui sont là tout le long des hivers? Au moins l'été leur couchette est moins dure, Et sur leurs pieds ils ont des tapis verts.

De profundis!
Mon Dieu, conduisez l'âme
De mes enfants et de ma femme,
De mes parents, de mes amis,
Et des morts de tous le pays,
Dedans votre saint paradis.

Mon buis béni, sur leur corps je te plante; Conserve-toi vert, attends la saison Où la fleur point, où la fauvette chante; Adieu, mes morts! je rentre à la maison. Mais dans ma tête, en rentrant, je repasse Tous les anciens dont j'ai perdu le nom; On dit qu'ils ont tous déserté la place, Et les plus grands, même Napoléon.

> De profundis! Mon Dieu, conduisez l'âme

De mes enfants et de ma femme, De mes parents, de mes amis, Et des morts de tous les pays, Dedans votre saint paradis.

Si ce héros, qu'un vieux soldat regrette, Est, comme on dit. à Paris enterré, Quand va fleurir, en mars, la violette, J'irai le voir et je le fleurirai, Avant d'aller moi-même en la demeure Où l'empereur est l'égal du berger; Car, comme un autre, il faudra que je meure: Depuis trente ans Dieu me doit mon congé.

De profundis!

Mon Dieu, conduisez l'àme
De mes enfants et de ma femme,
De mes parents, de mes amis,
Et des morts de tous les pays,
Dedans votre saint paradis.

## LES DEUX COMPAGNONS DU DEVOIR

Deux gais compagnons du devoir Cheminaient sur le tour de France, Ayant leurs bras pour tout avoir, Leur travail pour toute espérance. De leurs cannes à long pommeau Ils étayaient leurs pas rapides, Et laissaient dans chaque hameau Rires francs et bouteilles vides.

Où marches-tu, gai compagnon? Je m'en vais conquérir la terre; J'ai remplacé Napoléon, Je suis le prolétaire. Tous deux ils s'étaient rencontrés A l'embranchement d'une route; Et, comme ils étaient altérés, Sous la tonnelle on but la goutte. Mèlant aux plus joyeux propos Un petit brin de politique, On eût dit qu'ils vidaient les pots Pour arroser la République.

Où marches-tu, gai compagnon? Je m'en vais conquérir la terre; J'ai remplacé Napoléon, Je suis le prolétaire.

Nous avons le gouvernement, Disaient-ils en choquant les verres; Mais il faut de l'entendement, Et se consulter entre frères. Nous sommes rois par le scrutin, Mais il faut choisir le plus digne: On ne fait que du méchant vin Quand on ne pioche pas la vigne.

Où marches-tu, gai compagnon? Je m'en vais conquérir la terre J'ai remplacé Napoléon, Je suis le prolétaire.

Méfions-nous du raisonneur Qui tend à l'ouvrier un piège, Parlant de famille et d'honneur, Pour restaurer le privilège. Nous avons aussi femme, enfants, Une mère, un père invalide; Et dans nos deux bras triomphants Une propriété solide.

Où marches-tu, gai compagnon? Je m'en vais conquérir la terre; J'ai remplacé Napoléon, Je suis le prolétaire.

Gardons-nous du faux ouvries-Qui se fait élire d'emblée Pour sa blouse et son tablier, Et nous renie à l'assemblée. Pour éviter la trahison, Nommons des hommes à l'épreuve De la balle et de la prison : Déjà la République est veuve.

Où marches-tu, gai compagnon? Je m'en vais conquérir la terre; J'ai remplacé Napoléon, Je suis le prolétaire.

Si la République périt,
Nous serons à ses funérailles,
Car son droit divin est écrit
Au plus profond de nos entrailles.
Quelques-uns voudraient nous lier
Comme des bœufs à l'attelage;
Mais nos cœurs ne savent plier,
Et nos âmes pas davantage.

Où marches-tu, gai compagnon? Je m'en vais conquérir la terre; J'ai remplacé Napoléon, Je suis le prolétaire.

Tandis que les deux compagnons Jasaient en frappant sur la table, Deux servantes, aux gros chignons, Les reluquaient d'un air aimable. Ce doit être de bons maris, Dit l'une à la joue empourprée... Leurs entretiens furent surpris: Fut dit, fut fait dans la soirée.

Où marches-tu, gai compagnon? Je m'en vais conquérir la terre; J'ai remplacé Napoléon, Je suis le prolétaire.

### LE PAIN

1816-1847

Quand dans l'air et sur la rivière Des moulins se tait le tic-tac, Lorsque l'ane de la meunière Broute et ne porte plus le sac, La famine, comme une louve, Entre en plein jour dans la maison; Dans les airs un orage couve, Un grand cri monte à l'horizon.

On narrête pas le murmure Du peuple, quand il dit : J'ai faim; Car c'est le cri de la nature : Il faut du pain!

La faim arrive du village
Dans la ville par les faubourgs
Allez donc barrer le passage
Avec le bruit de vos tambours!
Malgré la poudre et la mitraille,
Elle traverse à vol d'oiseau,
Et sur la plus haute muraille
Elle plante son noir drapeau.

On n'arrête pas le murmure Du peuple, quand il dit: J'ai faim; Car c'est le cri de la nature : Il faut du pain!

Que feront vos troupes réglées? La faim donne à ses bataillons Des armes en plein champ volées, Aux prés, aux fermes, aux sillons: Fourches, pelles, faux et faucilles; Dans la ville, au glas du tocsin, On voit jusqu'à des jeunes filles Sous le fusil broyer leur sein.

On n'arrête pas le murmure Du peuple, quand il dit : J'ai faim; Car c'est le cri de la nature : Il faut du pain!

Arrêtez dans la populace Ceux qui portent fusils et faux; Faites dresser en pleine place La charpente des échafauds; Aux yeux des foules consternées, Après que le couteau sanglant Aura tranché leurs destinées, Un cri s'élèvera du sang.

On n'arrête pas le murmure Du peuple, quand il dit: J'ai faim; Car c'est le cri de la nature: Il faut du pain!

1

C'est que le pain est nécessaire Autant que l'eau, l'air et le feu. Sans le pain on ne peut rien faire; Le pain est la dette de Dieu. Mais Dieu nous a payé sa dette: A-t-il refusé le terrain? Le soleil luit sur notre tête, Et peut toujours mûrir le grain.

On n'arrête pas le murmure Du peuple, quand il dit : J'ai faim ; Car c'est le cri de la nature : Il faut du pain! La terre n'est pas labource, Et le blé devrait, abondant, Jaunir la zone tempérée, Et du pôle au tropique ardent. Déchirons le sein de la terre, Et, pour ce combat tout d'amour, Changeons les armes de la guer. e En des instruments de labour.

On n'arrête pas le murmure Du peuple, quand il dit : J'ai fa'm ; Car c'est le cri de la nature : Il faut du pain!

Que mous font les querelles vaincs Des cabinets européens? Faudrait-il encor pour ces haines Armer nos bras cyclopéens? Du peuple, océan qui se rue, Craignez le flux ou le reflux; Donnez la terre à la charrue, Et le pain ne manquera plus

On n'arrête pas le murmuve Du peuple, quand il dit : J'ai faim; Car c'est le cri de nature : Il faut du pain!

## LA CHANSON DES PRÉS

Savez-vous la chanson des près, Qui porte à la mélancolie? Allez l'entendre, et vous verrez Qu'elle est jolie. (Bis.)

C'est la chanson que l'on entend Dans la saison de la verdure, Quand dans la grande herbe on s'étend, Et qu'on n'a pas l'oreille dure. Le vent dans les chalumeaux verts, L'insecte dans les fleurs mi-closes, Chantent et modulent des airs Dont pameraient les virtuoses.

Savez-vous la chanson des prés, Qui porte à la mélancolie? Allez l'entendre, et vous verrez Qu'elle est jolie. (Bis.)

Entendez-vous au creux du val Ce long murmure qui serpente? Est-ce une flûte de cristal? Non, c'est la voix de l'eau qui chante; Et ces gémissements partis De ce feuillage de noisette; Ne touchez pas à ses petits! C'est la chanson de la fauvette.

Savez-vous la chanson des prés, Qùi porte à la métancolie? Allez l'entendre, et vous verrez Qu'elle est jelie. (Bis.)

Les bœufs, les vaches, les brebis,
Dans les prés ont la voix moins rude;
A l'étable c'est du pain bis,
C'est du miel dans la solitude.
Bèlements et mugissements,
Là vous me plaisez davantage;
Les airs des pâtres sont charmants
Dans la senteur du pâturage.

Savez-vous la chanson des prés, Qui porte à la mélancolie? Allez l'entendre, et vous verrez Qu'elle est jolie. (Bis.) Voyez derrière ce buisson Luire ce jupon d'écarlate; Écoutez bien cette chanson; Comme une fusée elle éclate. Cette bergère au teint hâlé, Sous le charme de sa roulade, Va vous tenir ensorcelé Tant que durera sa ballade.

Savez-vous la chanson des prés, Qui porte à la mélancolie? Allez l'entendre, et vous verrez Qu'elle est jolie. (Bis.)

# LA COMPLAINTE DE CLAUDIE

A SECREE SAND.

Je voudrais avec mélodie, En prenant le ton langoureux, Chanter l'histoire de Claudie Aux paysans, aux amoureux.

Claudie était jolie et sage. Un séducteur, un beau diseur, Lui promettant le mariage, Parvint à lui ravir son cœur.

Claudie, en secret flancée, Sans être épouse mit au jour Un fils, et, mère délaissée, N'abandonna point son amour.

Cher nouveau-né! de la mamello Sa mère en pleurant le nourrit; Mais, douce à la fois et cruelle, Un beau matin, la mort le prit.

Depuis, seule avec son vieux père, Faisant la moisson avec lui, Elle glane son dur salaire Aussi triste que Noëmi.

Le père est vieux, la fille est frèle, lls ne font qu'une raie à deux : Sylvain, qui moissonne près d'elle A la paye, en tombe amoureux.

Mais Grand-Rose (c'est la fermière), Brulant en secret pour Sylvain, Veut chasser la fille et le père Qui font obstacle à son dessein.

Or le séducteur de Claudie A Grand-Rose fait les doux yeux, Et, redoutant quelque infamie, Tient de méchants propos contre eux.

Cet homme, par ses caquetages, Les met tous comme chat et chien; Il aurait brouillé vingt ménages Plutôt que d'arranger le sien.

Le vieillard abrite sa fille Entre ses deux bras vacillants, Brisés par l'àge et la faucille, A l'ombre de ses cheveux blancs.

Puis il bénit la gerbe haute, Sépare la paille du blé, Confond le crime, absout la faute, Et le coupable est dévoilé.

Donc Sylvain épouse Claudie,

Et l'on chasse le ravisseur ; La dot, par Grand-Rose arrondie, Assure aux époux le bonheur.

Devant les scènes de ce drame J'ai pleuré, mêmement j'ai ri; L'auteur, dit-on, est une dame Qui l'a glané dans le Berri.

### 1852

C'est dans deux ans, deux ans à peine, Que le coq gaulois chantera; Tendez l'oreille vers la plaine, Entendez-vous ce qu'il dira? Il dit aux enfants de la terre Qui sont courbés sous leur fardeau : Voici la fin de la misère, Mangeurs de pain noir, buveurs d'eau.

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éclairs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux!

(Bis.)

Du peuple enfin voici le r'gne;
Tout autre prétendant n'est rien,
A moins toutefois qu'il ne daigne
Se dire un simple citoyen.
Est-il une place plus haute,
Un plus grand honneur sous le cicl,
Que d'être accueilli comme un hôte
A ce banquet universel?

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éclairs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux.

(Bis.)

Des Bourbons la double famille En France ne réussit plus; Qu'un instant leur fortune brille, Ce n'est que flux et que reflux. Sur son rocher de Sainte-Hélène Napoléon s'est vu briser; Maitre de la puissance humaine, Charles-Quint sut la déposer.

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éc!airs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux!

(Bis.)

O rois! votre pourpre est fanée, Ne la teignez pas dans le sang; Ne disputez pas une année Au progrès toujours grandissant. L'idée est aujourd'hui rapide Plus que les chevaux et les cers; Elle dépasse qui la guide, Elle broiera tous nos vieux fers.

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éclairs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux.

(Bis.)

La République jusqu'à Vienne
Et jusqu'à Rome a pris son vol;
Il faudra bien qu'elle y revienne,
Elle a son germe dans le sol.
D'ailleurs, de Paris elle guette
L'Europe, les rois et les cours,
Comme on voit pendant la tempête
La foudre menacer les tours.

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éclairs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux.

(Bis.)

Rois, faites-vous tirer les cartes, Assis au coin de votre feu. Fortune, faut-il que tu partes! Tous les piques sont dans le jeu. Encore ce valet de pique! Paris vous envoie un courrier; Son message est la République : Faites brûler vif le sorcier.

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éclairs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux.

(Bis.)

C'est donc un bandeau symbolique Dont le temps a couvert vos yeux, Qu'il dérobe la République A vos regards insoucieux? Votre grandeur fut un nuage; Vos sceptres, désormais ternis, Seront des bâtons de voyage. Allez, rois, vous êtes bannis!

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éclairs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux.

(Bis.)

Faudra-t-il que vos doigts débiles, Réduits aux vils expédients, Usent nos dernières sébiles? Nous n'aurons plus de mendiants! Bon vieillard, mettez-vous à table, Mangez, faites-nous la leçon;

## 188 CHANTS ET POÉSIES DE P. DUPONT.

Buvez, contez-nous une fable, Ou chantez-nous une chanson.

Des monts sacrés où la lumière Forge ses éclairs et ses feux, Viens, en déployant ta bannière, Dix-huit cent cinquante-deux!

(Bis.)

# CHANTS NOUVEAUX

## LA CHANSON DU BLÉ

C'est par grand soin et grand courage Qu'on fait aux champs venir le blé, A la sueur de son visage Et le corps du soleil brûlé: De ses ongles gratter la terre, Être sans trêve à la merci De pluie ou vent, grêle ou tonnerre, Du laboureur c'est le souci.

Chemine, chemine, Pauvre paysan! Travaille et rumine, Sinon ta ruine Est au bout de l'an.

La terre à peine reposée
Est échaussée avec l'engrais,
Dans le brouillard et la rosée
Labourez et semez après.
Ce travail du semeur exerce
Homme, grands bœus, ânes, chevaux,
Le rouleau passe avec la herse,
Laissant du grain pour les corbeaux.

Chemine, chemine, Pauvre paysan!

Travaille et rumine, Sinon ta ruine Est au bout de l'an.

Les corbeaux aménent la neige,
Mais ne craignons rien des hivers:
Cette blanche hermine protége
Et tient chaudement les blés verts.
C'est ainsi qu'aux yeux toujours dure
De Dieu la vivante bonté:
Du blé la naissante verdure
En hiver annonce l'été,

Chemine, chemine, Pauvre paysan! Travaille et rumine, Sinon ta ruine Est au bout de l'an.

Du printemps à la carricule, Rien n'est beau comme un champ de blé, Quand la séve en l'herbe circule, Quand l'épi de lait est gonflé; Le sol où frissonnent la paille Et les rouges coquelicots Est comme une armée en bataille Où brillent lances et shakos.

Chemine, chemine, Pauvre paysan! Travaille et rumine, Sinon ta ruine Est au bout de l'an.

Le main esprit glisse en fraude, Au moment de la floraison, Dans les blés couleur d'émeraude, Rougeole et nielle à foison; L'ivraie et le pavot superbe, Les bluets doux comme des yeux : Paysannes, partez à l'herbe Avec vos grands tabliers bleus!

Chemine, chemine, Pauvre paysan! Travaille et rumine, Sinon ta ruine Est au bout de l'an.

Le lion rugit solitaire
Au ciel enflammé, les sillons
Que juillet de ses feux altère
Sont noyés de fauves rayons.
La paille avec peine balance
Ses épis lourds chargés d'or fin :
Voici la moisson qui s'avance,
Sa grande faucille à la main!

Chemine, chemine, Pauvre paysan! Travaille et rumine, Sinon ta ruine Est au bout de l'an.

Fuyez, gentilles alouettes, Désertez, cailles et perdrix! Nous allons couper vos retraites, Nous emportons vos blonds épis! Au milieu des éclats de rire, Buvant du vin, mangeant du lard : Que nul en secret ne soupire; Car la glaneuse en a sa part.

Chemine, chemine, Pauvre paysan! Travaille et rumine, Sinon ta ruine Est au bout de l'an.

### KOSSUTH

1851

Kossuth l'a dit en ses adieux : « Je reviendrai dans ma patrie, » La dernière fois que ses yeux Ont pu regarder la Hongrie.

Des hautes cimes du pays Quand il vit sa terre livrée, Une parole de mépris Sortit de son âme navrée; Des profondeurs de sa douleur Jaillit une sublime plainte, Qui fut pour le monde en stupeur La trêve de la guerre sainte.

Kossuth l'a dit en ses adicux:

"Je reviendrai dans ma patric,"
La dernière fois que ses yeux
Ont pu regarder la Hongrie.

- « O Gorgey! dit-il, c'est en toi,
- « Mon brillant compagnon de guerre,
- « Que j'avais mis toute ma foi,
- · Je t'aimais à l'égal d'un frère;
- « L'or a donc été plus puissant
- « Sur ta vue aujourd'hui flétrie
- Que la belle couleur du sang
- « Qui se répand pour la patrie? »

Kossuth l'a dit en ses adieux: « Je reviendrai dans ma patrie, » La dernière fois que ses yeux Ont pu regarder la Hongrie.

Puis, l'œil tourné vers les créneaux De ses forteresses rendues, Du Danube voyant les eaux
Et les campagnes étendues,
Il dit, de sa vibrante voix,
Aux monts, aux vallons, aux collines.

• Je viendrai dans quatorze mois
• Relever toutes ces ruines.

Kossuth l'a dit en ses adieux: a Je reviendrai dans ma patrie, a La dernière fois que ses yeux Ont pu regarder la Hongrie.

Or, depuis, que de sang versé! Les balles ont troué les têtes, Et plus d'un gibet s'est dressé Où pendent encor les squelettes. Kossuth est libre cependant Comme son âme et sa parole: Est-il un front de prétendant Où luise une telle aureole?

Kossuth l'a dit en ses adieux:

• Je reviendrai dans ma patrie, p
La dernière fois que ses yeux
Ont pu regarder la Hongrie.

Le sultan l'a sauvé du czar Et de l'Autriche sanguinaire. Planant au plus loin, son regard Peut choisir dans toute la terre. L'Amérique frête un vaisseau, Notre Paris ardent l'appelle: On voudrait voir sous un arceau Passer une tête aussi belle.

Kossuth l'a dit en ses adieux:

« Je reviendrai dans ma patrie, »
La dernière fois que ses yeux
Ont pu regarder la Hongrie.

Prenez garde, messieurs les rois!
L'homme sans sujets ni provinces
Qui suit toujours ses chemins droits
Passe chez nous avant les princes.
Il n'est au-dessus du proscrit
Qui survit plus grand à sa cause
Que l'obscur martyr qui périt
Et dans la tombe se repose.

Kossuth l'a dit en ses adieux :

• Je reviendrai dans ma patrie, 
La dernière fois que scs yeux
Oht pu regarder la Hongrie.

O terre des libres chevaux, Où des vins le goût est si rare, Hongrie! il en faut de nouveaux, Pour le beau jour qui se prépare! Selle un cheval éblouissant Comme les coursiers de l'aurore, Dans le hanap verse ton sang, Le grand Kossuth respire encore.

Kossuth l'a dit en ses adieux : « Je reviendrai dans ma patrie, » La dernière fois que ses yeux Ont pu regarder la Hongrie.

# HÉGÉSIPPE MOREAU

20 décembre 1851

Au cimetière Mont-Parnasse, Parmi la foule de ces morts Que le temps inflexible entasse Comme un avare ses trésors, Une tombe git sous la mousse, Dépassant à peine le sol. Où dort une mémoire douce Comme le chant du rossignol.

Passant, sur la pierre qui s'use Aux baisers de l'air et de l'eau, Lisez un nom cher à la muse: Hégésippe Moreau.

N'ayant jamais connu sa mère, Par les étrangers accueilli, Mendiant comme au temps d'Homère, Dans l'opprobre il aurait vieilli; Chantant pour emplir sa besace, Les méchants l'auraient maltraité, Car par la vérité qui passe Le monde se croit insulté.

Passant, sur la pierre qui s'use Aux baisers de l'air et de l'eau, Lisez un nom cher à la muse : Hégésippe Moréau.

Il est mort à l'âge où l'on aime, Après avoir souffert, aimé; Au fond de ce double problème Son doux esprit s'est abimé. Son âme, rompant les lisières Qui la séparaient du repos, A gagné les célestes sphères; La nature a repris ses os.

Passant, sur la pierre qui s'use Aux baisers de l'air et de l'eau, Lisez un nom cher à la muse : Hégésippe Moreau.

L'arbre mordu pendant la séve Par la dent de chèvre du mai N'a donné que ses fleurs: son rêve Était loin de son idéal. Quel gazouillis sa poésie, Sœur des oiseaux, fille des fleurs, Nous rapporta de sa Voulzie<sup>1</sup>, Charme de l'oreille et des cœurs!

Passant, sur la pierre qui s'use Aux baisers de l'air et de l'eau, Lisez un nom cher à la muse : Hégésippe Moreau.

A côté de Burns <sup>2</sup> le rustique, Et de Perse <sup>3</sup>, mort comme lui, Il rayonne au ciel poétique Et nous fait défaut aujourd'hui. Son dédain noble et sans colère Irait au cœur des prétendants. Calomnie, horrible vipère, Comme il aurait brisé tes dents!

Passant, sur la pierre qui s'use Aux baisers de l'air et de l'eau, Lisez un nom cher à la muse : Hégésippe Moreau.

Sur sa casse d'imprimerie. Accoudé, méditant des vers, Entraîné par sa rèverie, Il travaillait tout de travers. Ilélas! la muse son amante Lui préparait son piédestal! Il exhala son âme ardente Sur le grabat d'un hôpital.

Passant, sur la pierre qui s'use Aux baisers de l'air et de l'eau,

Ruisseau.

Célèbre poëte rustique écossais.

Satirique latin, mort à la fleur de l'âge, comme II. Moreau.

Lisez un nom cher à la muse : Hégésippe Moreau.

Réparons l'injustice noire
De son âge contemporain;
Couronnons de fleurs sa mémoire,
Aussi durable que l'airain.
Et, puisque des morts la poussière
Aime l'hommage des petits,
Cœurs simples, allez sur sa pierre
Déposer des myolotis!

Passant, sur la pierre qui s'use Aux baisers de l'air et de l'eau, Lisez un nom cher à la muse: Ilégésippe Moreau.

## LA CHANSON DE JEANNETTE

Sitôt que je me lève
Je songe à mon ami;
C'est la fin de mon rève,
Car je rèvais de lui.
C'est pour lui que je peigne
Et irise mes cheveux,
Et, lorsqu'il me dédaigne,
Il fait pleurer mes yeux.

Ah! Dieu sait que je l'aime Invariablement! Et j'en suis toute blème D'y penser seulement.

Pour lui seul je m'habille, Propre comme un bijou, Et c'est pour lui que brille La croix d'or à mon cou; C'est pour lui que j'achète De jolis tabliers, Et que, les jours de fête, Je mets de beaux souliers.

Ah! Dieu sait que je l'aime Invariablement! Et j'en suis toute blême D'y penser seulement.

uoique étant du village, Il a si bon maintien, Un si riant visage, Un si bel entretien! Sa main carrée et rousse Au besoin vous défend; Mais il a la voix douce Et les yeux d'un enfant.

Ah! Dieu sait que l'aime Invariablement! Et j'en suis toute blême D'y penser seulement.

Que ne suis-je hirondelle Ou bien martin-pêcheur, Pour guetter s'il m'appelle Dans l'ombre et la fraicheur! Quand il rôde et s'arrête Autour de son moulin, Pense-t-il à Jeannette Lorsque Jeannette est loin?

Ah! Dieu sait que je l'aime Invariablement! Et j'en suis toute blème D'y penser seulement.

La preuve qu'il y pense, C'est qu'il vient pour me voir D'une grande distance, Lorsque tombe le soir; A l'heure qu'il s'échappe Je le sens accourir; Lorsqu'à ma vitre il frappe... Je manque d'en mourir.

Ah! Dieu sait que je l'aime Invariablement! Et j'en suis toute blème D'y penser seulement.

En semaine à la lune, Le dimanche au soleil, Quelle bonne fortune, Quel amour sans pareil! Nous nous parlons ensemble, Sans rien dire souvent, Sous la feuille qui tremble Au caprice du vent.

Ah! Dieu sait que je l'aime Invariablement! Et j'en suis toute blème D'y penser seulement.

Mais, hélas! la prière
Des pauvres amoureux
Sert autant qu'une pierre
Qui roule dans un creux:
Jeannette sur la route
S'en va loin du meunier,
Et le meunier san's doute
Commence à l'oublier.

Ah! Dieu sait que je l'aime Invariablement! Et j'en suis toute blême D'y penser seulement.

## LE GARÇON DE MOULIN

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour.

Quand l'eau verte bat les palettes l'e ma roue et les chasse en l'air, Quand retombent en gouttelettes Les flots de moire et d'argent clair, Je ne songe qu'à mon amie : Elle est fine comme un bouleau; S s yeux ont la couleur de l'eau; Mais sa joue est un peu blèmie.

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour.

Pendant que ma mie est à coudre Et pique son joli doigt blanc, Je regarde ma meule moudre, Toujours tournant, grondant, roulant; Mon Dieu! que l'eau du moulin gèle, Si, pendant que je veille au grain, Le cœur de quelque beau voisin Allait faire tic tac chez elle.

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour.

Si j'avais sur une rivière Un joli moulin battant l'eau, Dès demain j'aurais ma meunière Installée en mon gai château. De soie et de toilette fine Je la nipperais joliment; Quelques jours de bon traitement Auraient bientôt rougi sa mine.

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour.

Elle aurait cent aunes de toile, Autant qu'on en peut employer, Une chaîne en or, un beau voile, Une grande armoire en noyer, Douze chaises de fine paille, Un lit avec un baldaquin : Il faut savoir user le gain Et s'amuser quand on travaille.

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour.

Puisqu'en travaillant je m'amuse, Seulement pour les effrayer, Sur les poissons de mon écluse Je trainerais mon épervier. Ma meule en état, par semaine Plus de cent sacs de blé moudrait, Et le malheureux trouverait De beau pain blanc ma huche pleine.

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour. Jeannette aurait une couronne
De beaux enfants dans quelque temps:
Ainsi le cerisier boutonne,
Ainsi l'oiseau niche au printemps.
Mais, hélas! au clair de la lune,
Comme chez Pierrot j'ai rêvé;
Mon père ne m'a ras trouvé
Sur le chemin de la fortune.

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour.

Mon amour me tourne la tête, Je sens que j'en deviendrai fou. Quand même j'obtiendrais Jeannette, Que peut-on faire sans un sou? Je veux trouver une machine Pour scier d'un coup la moisson, Ou pour changer un sac de son En un sac de blanche farine,

Tic tac, tic tac, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour; Tra la la la, j'ai de l'amour, Tic tac, tic tac, pour plus d'un jour.

### LE COQ DE VILLAGE

Mon gosier clair, mon clair plumage, Font du bruit dans le voisinage; Je suis le coq de mon village.

Quand, sur mes deux ergots planté, Je chante clair, la poule guette : Elle coquette, et la coquette Ferme son œil tout velouté.

٠,

Mon gosier clair, mon clair plumage, Font du bruit dans le voisinage; Je suis le coq de mon village.

Filles et femmes d'alentour Viennent me raconter leurs peines, Rousses, blondes, brunes, châtaines, Elles s'arrachent mon amour!

Mon gosier clair, mon clair plumage, Font du bruit dans le veisinage; Je suis le coq de mon village.

Jeanne, Marianne, Marton, Goton, sont toujours à m'attendre; J'en ai peur, et pour me défendre Je sors armé d'un gros bâton.

Mon gosier clair, mon clair plumage, Font du bruit dans le voisinage; Je suis le coq de mon village.

Cependant quelque'ois je ris Et, par-ci par-là, j'en aime une, Pas en plein jour, au clair de lune : A minuit tous les chats sont gris.

Mon gosier clair, mon clair plumage, Font du bruit dans le voisinage; Je suis le coq de mon village.

A minuit, au fin fond d'un bois, La belle en pleurs se désespère : Le petit n'aura pas de père ; Belle, repasse dans neuf mois.

Mon gosier clair, mon clair plumage,

Font du bruit dans le voisinage; Je suis le coq de mon village.

Le poulailler s'est alarmé, Le sérail dans l'ombre conspire, On veut me plumer, et, pour rire, Me faire courir tout plumé.

Mon gosier clair, mon clair plumage, Font du bruit dans le voisinage; Je suis le coq de mon village.

Qui donc osera me toucher? J'ai mes ergots pour ma défense Aussi fier que le coq de France Sur la cime d'un vieux clocher.

Mon gosier clair, mon clair plumage, Font du bruit dans le voisinage; Je suis le coq de mon village.

### LE VOYAGEUR A PIED

Au premier cri de l'hirondelle, Sitot que la route blanchit, Le voyageur que l'aube appelle S'éveille et saute à bas du lit; Guêtré, lavé, la tête fraîche, L'œil limpide comme un miroir, Le sac au dos : Qu'on se dépêche! Dame hôtesse! bonjour, bonsoir!

Gai, chantant en route, Le joyeux piéton En marchant s'écoute, Et de son bâton Marque la cadence et le ton. Son noueux bâton de voyage
Marqué d'avance, il l'a coupé
Au front d'un néflier sauvage,
Et dans la flamme il l'a trempé;
Ce n'est qu'une arme défensive
Pour écarter les chiens errants
Et les gens dont l'humeur trop vive
Se prend de querelle aux passants.

Gai, chantant en route, Le joyeux piéton En marchant s'écoute, Et de son bâton Marque la cadence et le ton.

Au roulier il tient compagnie, Riant du scepticisme amer De ce vieux mécréant qui nie Le succès du chemin de fer. Il lui répond : Mais que sera-ce, Quand les ballons vont se frayer Un nouveau chemin dans l'espace, Emportant charrette et roulier?

Gai, chantant en route, Le joyeux piéton En marchant s'écoute, Et de son bâton Marque la cadence et le ton.

Qu'une chaise de poste roule, Laissant flotter un voile vert, Son cœur bat, son gosier roucoule, Et sa lèvre siffle un doux air; Dans sa tête un roman commence Dont il voit le dénoument fuir; On en ferait une romance, Mais il n'en reste qu'un soupir.

Gai, chantant en route,

Le joyeux piéton En marchant s'écoute, Et de son bâton Marque la cadence et le ton.

A cette image fugitive
Succède un tableau plus certain.
C'est l'amoureuse plus naive
Qui l'appelle dans le lointain;
De sa fenètre elle regarde,
L'oreille ouverte au moindre bruit,
Et, si le gai piéton s'attarde,
L'elle pleurera cette nuit.

Gai, chantant en route, Le joyeux piéton En marchant s'écoute, Et de son bâton Marque la cadence et le ton.

## LA SÉRÉNADE DU PAYSAN

Sur mon visage aux frais contours Quand fleurit la cire des prenes Et des pèches le doux velours, J'aimais les blondes et les brunes; Je les guettais à l'herbe, aux champs, Aux noisettes, jusqu'à l'église, Perdant mes amours et mon temps: Je ne connaissais pas Benise,

L'une avait le pied pas plus grand Qu'au jour même de sen baptème; Une autre, l'œil bleu transparent De la fleur qui dit: Je vous aime; Une était rouge, s'il vous plaît; Une, blonde au teint de cerise; Une autre, brune au teint de lait; Je ne connaissais pas Denise.

L'oiseau bleu n'avait pas chanté Cette romance langoureuse Qui nous fait mettre de côté Toute autre que notre amoureuse. Mais il a chanté, Dieu merci! Depuis j'en ai la tête prise, Tout le corps et le cœur aussi : Depuis j'ai rencontré Penise.

Elle demeurait loin de tous,
Toujours close dans sa chambrette,
Aussi piquante que le houx
Pour ceux qui lui contaient fleuretto.
Quand je l'ai vue, elle a souri
Du coup à ma bonne franchise.

« Je veux être votre mari, »
Ai je dit, « voulez-vous, Denise? »

Elle vaut cinq dots à la fois, Trait les vaches comme une reine, Fait ce qu'elle veut de ses doigts Sans avoir l'air d'y prendre peine. Elle est belle comme le jour, Parée ou simple dans sa mise; Je l'appellerais: fleur d'amour, Si je n'aimais pas mieux: Denise!

## L'AIGUILLE

Aiguille gentille, Va, viens, voltige et cours; Quand pleure la famille, Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours. Active, polie et rapide,
Ayant pour guide un joli doigt,
Au long de l'eurlet qu'elle ride,
L'aiguille suit son chemin droit;
Au dé soumise elle travaille,
Nul effort ne la peut lasser;
Comme dans l'eau bleue une écaille,
L'œil à peine la voit glisser.

Aiguille gentille, Va, viens, voltige et cours; Quand pleure la famille, Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours.

Comme la lame d'une épée Faite de l'acier le plus pur, Elle est fourbie, elle est trempée: On le connaît à son azur; Voyez! à peine il est visible, Le trou par où passe le fil; La guèpe, en son courroux terrible, N'a pas l'aiguillon plus subtil.

Aiguille gentille, Va, viens, voltige et cours; Quand pleure la famille. Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours.

Pendant que l'épingle s'arrête Et fixe l'étoffe au gencu, L'aiguille mobile, inqui-te, Perce toujours un nouveau trou; L'épingle sérieuse et sage Se repose le plus souvent; Du progrès l'aiguille est l'image, Elle va toujours en avant.

Aiguille gentille,

Va, viens, voltige et cours; Quand pleure la famille, Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours.

Combien de diverses pensées D'amour, de douleur ou d'espoir, Par les aiguilles retracées, S'attachent au fil blanc ou noir! A l'aiguille sa confidente La couturière dit ses soins; Que de fois une larme ardente A mouillé la trace des points!

Aiguille gentille, Va, viens, voltige et cours, Quand pleure la famille, Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours.

Mais à quoi bon pleurer sans cesse? La couturière a de beaux jours: Après les longues nuits de presse, Le travail fait place aux amours; L'orchestre anime la feuillée, Les chèvrefeuilles sont en fleur; Gentil bonnet, mine éveillée, Ont bientôt fait de prendre un cœur.

Ai uille gentille, Va, viens, voltige et cours; Quand pleure la famille, Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours.

Tout ce qui de la belle fille Couvre le corps si bien tourné, Jupe ou chiffon, sa leste aiguille L'a cousu, brodé, festonné, Au Jiséré de sa bottine,

ţ

Au corset qui garde le sein, Son aiguille nerveuse et fine Sait coudre un œillet au besoin.

Aiguille gentille, Va, viens, voltige et cours; Quand pleure la famille, Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours.

Pour le fiancé quelle chance!
Cette fille est un beau parti :
C'est un vrai titre de naissance
Qu'un doigt par l'aiguille bleui.
N'est-ce pas un trésor, l'épouse
Qui, retirée en sa maison,
Peut montrer, sans qu'on la jalouse,
Une aiguille sur son blason?

Aiguille gentille, Va, viens, voltige et cours; Quand pleure la famille, Ta douce lueur brille Sur ses tristes jours.

#### ENVOLA GAVARNI

Sur son tableau : Le Jour de l'an de l'ouvrier.

Sous des ais de charpente, en des murs bien bâtis, Je vois un atelier et de simples outils:
L'engrenage, le tour, l'étau, le T, l'équerre, Ce qui mesure, broie, assouplit la matière.
Devant son établi, debout, un grand vieillard Qui porte sur son front les soucis de son art, Dont au premier aspect la physionomie
Tempère la finesse avec la bonhomie,
Supporte doucement sur son dos mi-voûté
Son tils, homme de fer, doux et plein de fierté.

Une enfant déjà grande et sa mère, deux anges, Dissemblables beautés et vertus sans mélanges. Présentent par la main et sur le premier plan Deux beaux petits garçons. Le premier jour de l'an Se devine aux jouets qu'ils montrent au grand-père. Le vieillard, affectant une mine sévère. Cache derrière soi, pour les montrer après Avec plus de plaisir, des joujoux qu'il tient prêts : C'est un moulin à vent aux deux ailes croisées. Avec un bilboquet. Oh! les douces visées Qui naissent dans l'esprit de ces naîfs parents! Les moins enfants, je crois, ne sont pas les plus grands. Un artiste railleur dont le crayon s'aiguise Sur le déshabillé de mainte Cydalise. Par un contraste heureux qui retrempe son cœur Et donne à son talent une jeune vigueur, A buriné ces traits où vit tant d'espérance, Où d'une belle eau bleue on voit la transparence. Que d'avenir sommeille en ce tableau pieux! Il met du baume à l'âme et repose les yeux. Les enfants élevés dans cette humble atmosphère, Gavarni! seront grands sans sortir de leur sphère. Cette fête naïve et ce recueillement Font aimer le travail. Ce bel enseignement A découlé sans art de ton heureux génie, Qui laisse reposer un instant l'ironie. C'est le cœur tout empreint de ta douce leçon Que je t'ai dédié cette frèle chanson.

## LA CHANSON DU JOUR DE L'AN

Petits enfants, je sais lire Dans ce rire, Ce rire si rose et si blanc: C'est aujourd'hui le jour de l'an.

Le beau jour de l'an, pour l'enfance,

Est toujours un événement :
De brimborions quelle abondance,
En échange d'un compliment!
Pour leurs dents fines, mieux rangées
Que les petites dents des rats,
Que de bonbons et de dragées!
Ils ont des joujoux à pleins bras!

Petits enfants, je sais lire Dans ce rire, Ce rire si rose et si blanc: C'est aujourd'hui le jour de l'an.

L'arbre de Noël, cette année, Avait déjà porté son fruit : Jésus, sur votre cheminée, Avait mis son présent, la nuit; Iluit jours sont un siècle, peut-être, Pour vos petits gosiers d'oiseaux; Le jour de l'an, par la fenêtre, Éclaire des présents nouveaux.

Petits enfants, je sais lire Dans ce rire, Ce rire si rose et si blanc: C'est aujourd'hui le jour de l'an.

Chacun d'entre eux se précipite
Sur ses bonbons, sur ses joujoux,
Vingt fois les prend, vingt fois les quitte,
Glisse dessus, roule dessous...
A chaque fois qu'on vous embrasse,
C'est un déluge de cadeaux;
Du pantin la ficelle casse,
Et Polichinelle a bon dos.

Petits enfants, je sais lire
Dans ce rire,
Ce rire si rose et si blanc:
C'est aujourd'hui le jour de l'an.

Un tambour derrière l'épaule, Trompette en bouche ou fifre aux dents, C'est un petit-fils de la Gaule, Sabre au poing, et les yeux ardents. Prends plutôt ce petit navire, Ou cette bêche, ou ce compas! Dans ton alphabet sais-tu lire, Toi qui marches si bien au pas?

Petits enfants, je sais lire Dans ce rire, Ce rire si rose et si blanc: C'est aujourd'hui le jour de l'an.

Dans le jour pâle des mansardes, Je vois des enfants demi-nus Jouer avec de vieilles hardes, De petits martyrs inconnus. Enfants riches! de leur guenilles N'ayez jamais peur en chemin; Donnez-leur un peu de vos billes, Et tendez-leur de votre pain.

Petits enfants, je sais lire Dans ce rire, Ce rire si rose et si blanc: C'est aujourd'hui le jour de l'an.

## LE VAGUE

Dans le vague où je suis plongée Et dans les intimes douleurs, Je ne suis jamais soulagée Que par mes soupirs et mes pleurs : Au milieu du luxe où je nage, Sur mes lèvres étincelant Comme un éclair dans un nuage, Mon rire n'est qu'un faux semblant.

O recherche incertaine!
O problème fatal!
Ah! que grande est ma peine
A chercher l'idéal!

Rien ne me charme et ne m'attirc Parmi les choses que je vois, Et c'est à peine si j'admire La voûte du ciel ou des hois. Quand j'erre dans les avenues De mon parc aux arbres taillés, Je rêve par delà les nues Des horizons plus émaillés.

O recherche incertaine! O problème fatal! Ah! que grande est ma peine A chercher l'idéal!

Des fleurs si rares de mes serros Je n'ai plus souci désormais, Ni des hôtes de mes volières, De mille choses que j'aimais. Je verrais, sans pleurer, la perte De mes oiseaux de paradis, Même de ma perruche verte, Qui répète ce que je dis!

O recherche incertaine!
O problème fatal!
Ah! que grande est ma peinc
A chercher l'idéal!

Que me fait ma jument de race Dont l'œit noir est plein de douceur, Vite comme le vent qui passe, Qui m'aime à l'égal d'une sœur?

#### DE PIERRE DUPONT.

Que me font ma colombe blanche, Mon angora, mon épagneul? Qu'avec eux je joue et m'épanche, Mon cœur n'en reste pas moins seul.

O recherche incertaine!
O problème fatal!
Ah! que grande est ma peine
A chercher l'idéal!

Au sein de la foule dorée
Qui tourbillonne autour de moi
Et m'appelle son adorée,
Plus d'un veut m'engager sa foi.
Lequel choisir? lequel est digne
De cet amour illimité,
Qui veut être pur comme un cygne
Et durer une éternité?

O recherche incertaine!
O problème fatal!
Ali! que grande est ma peine
A chercher l'idéal!

#### L'INCENDIE

CHANT DES POMPIERS.

A l'heure calme où tout sommeille, lIormis l'inflexible destin, L'incendie en secret s'éveille: D'abord il vacille incertain; Longtemps se traîne la fumée, Arrive un grand souffle du vent: Les étincelles vont pleuvant, Enfin la torche est allumée. Au feu! au feu! L'incendie éclate, La flamme écarla!e Rougit le ciel bleu. Au feu!

Le tocsin dans les capitales Annonce au loin que le stéau Combat de ses larges rafales Les luttes sissantes de l'eau; La foule se rue inquiète; Au sein du brasier étoussant, La mère emporte son ensant, L'avare serre sa cassette.

> Au feu! au feu! L'incendie éclate, La flamme écarlate Rougit le ciel bleu. Au feu!

Avez-vous vu dans la campagne, Quand le chaume enflammé se tord, Le paysan et sa compagne Errer plus pâles que la mort? Le bétail pris sous la toiture Mugit dans le fourrage ardent, Le coq mêle son cri strident A cette navrante peinture.

Au feu! au feu! L'incendie éclate, La flamme écarlate Rougit le ciel bleu. Au feu!

En ces calamités publiques, Toujours les premiers à courir, Nos pompiers, soldats pacifiques, Savent aussi vaincre et mourir. Que de familles éplorées, Au désespoir, les yeux hagards, Hommes, femmes, enfants, vieillards, Par eux des flammes retirées!

Au feu! au feu! L'incendie éclate, La flamme écarlate Rougit le ciel bleu. Au feu!

Sous le choc des maisons croulantes, Ils mettent leurs pompes en jeu; Marchant sur les poutres branlantes, Ils disputent sa proie au feu, La lance au poing, le casque en tête, Par la ceinture suspendus; Que de beaux services rendus Et quelle modeste conquête!

Au feu! au feu! L'incendie éclate, La flamme écarlate Rougit le ciel bleu. Au feu!

L'histoire, de qui la louange Élève si haut les guerriers, A cette intrépide phalange Devrait garder ses purs lauriers. Quand un de ces héros succombe, Comme on fait pour tous les vainqueurs, On devrait des plus grands honneurs Entourer cette simple tombe.

Au feu! au feu! L'incendie éclate, La flamme écarlate Rougit le ciel bleu. Au feu!

## LE CHANT DU DANUBE

Janvier 1854.

Les Balkans et les Dardanelles Ont beau protéger notre port, Les Russes nous tombent du Nord Comme un troupeau de sauterelles. De loin, l'orthodoxe empereur, Assis sur son trône de glace, De sa parole de menteur Excite leur farouche audace!

Contre ton joug abrutissant Le doux sultan lève la tête; O czar! l'injure du croissant S'effacera, par ta défaite, Dans le Danube teint de sang.

- « Là, dit-il, jamais l'air ne change,
- « Chargé d'essences, tout ambré;
- « Là mûrit le café doré,
- « La figue, l'olive et l'orange.
- Leurs kiosques, leurs minarets,
   Et leurs terrasses du Bosphore
- « Recèlent de brûlants secrets
- Sous le myrte et le sycomore! p

Contre ton joug abrutissant Le doux sultan lève la tête; O czar! l'injure du croissant S'effacera, par ta défaite, Dans le Danube teint de sang.

Il excite leur convoitise Par l'appât de tous les plaisirs; Il fait flamboyer leurs désirs Comme un bûcher que l'on attise.

- « Là-bas, dit-il, sont les houris
- « Sur des tapis semés de rose;
- « A moitié chemin de Paris
- « Constantinople vous repose. »

Contre tou joug abrutissant Le doux sultan lève la tête; O czar! l'injure du croissant S'effacera, par ta défaite, Dans le Danube teint de sang.

Puis, s'armant du ton dogmatique, Il présente au serf, au boyard, D'une main le glaive du czar, De l'autre la croix schismatique. Contre le Sud et l'Occident Quand ce pape botté fulmine, Rallions contre l'impudent Le creissant et la croix latine.

Contre ton joug abrutissant Le doux sultan lève la tête; O czar! l'injure du croissant S'effacera, par ta dèfaite, Dans le Danube teint de sang.

Déja l'Angleterre et la France, Contre ce vieux Moloch du Nord, Ont marché d'un commun accord, Oublieuses de la vengeance; Et sur leur double pavillon, Que divisait jadis la haine, Brille comme un divin rayon L'espoir de l'altiance humaine!

Contre ton joug abrutissant Le doux sultan lève la tête; O czar! l'injure du croissant S'effacera, par ta défaite, Dans le Danube teint de sang. La voix du Droit sera comprisc De la Seine au Niagara, Du mont Caucase au Sahara, Du Nil fécond à la Tamise. Vieux partis, formez tous un clan; Mettez en commun vos colères! Chassons ensemble cet ours blanc Jusque sous ses glaces polaires!

Contre ton joug abrutissant Le doux sultan lève la tête; O czar! l'injure du croissant S'effacera, par ta défaite, Dans le Danube teint de sang.

#### LA NOUVELLE ALLIANCE

Mars 1854.

Le Cosaque du Don galope Sur le sol du droit violé, Et dans le brasier de Sinope Le sang des Turcs a ruisselé; Rendons justice à leur mémoire : Plutôt que forfaire à l'honneur, On les a vus dans la mer Noire Couler bas comme le Vengeur.

Cette fois, sur mer et sur terre, Les Cosaques, nous les tenons! La France est avec l'Angleterre, Le droit est avec nos canons.

Les siècles sont loin où le pôle, A la débâcle du printemps, Inondait notre verte Gaule Du trop-plein de ses habitants. Ce n'est plus par la force ouverte Que les czars peuvent s'agrandir; lls rusent, mais en pure perte. De loin nous les voyons venir.

Cette fois, sur mer et sur terre, Les Cosaques, nous les tenons! La France est avec l'Angleterre, Le droit est avec nos canons.

Faire un pas de plus dans l'histoire En dissimulant ses efforts; Empiéter sur un territoire, Comme un flot qui ronge ses bords, Par une borne déplacée, Un sillon qu'au voisin l'on prend : Voilà l'immuable pensée, Le rêve de Pierre le Grand!

Cette fois, sur mer et sur terre, Les Cosaques, nous les tenons! La France est avec l'Angleterre, Le droit est avec nos canons.

Ce fameux testament de Pierre,
Par Catherine cimenté,
Enveloppe la terre entière
Dans une inflexible unité.
La mort même ne peut suspendre
Cet agrandissement secret.
Paul est tué; reste Alexandre;
Enfin Nicolas apparaît.

Cette fois, sur mer et sur terre, Les Cosaques, nous les tenons! La France est avec l'Angleterre, Le droit est avec nos canons.

Le front toujours couvert d'un casque, Toujours en extase ou botté, Nicolas a jeté le masque, On sait enfin la vérité. Puisqu'en sa folie il s'entête, Nos flottes vont, au premier jour, S'abattre comme la tempête Sur Cronstadt et Saint-Pétersbourg.

Cette fois, sur mer et sur terre, Les Cosaques, nous les tenons! La France est avec l'Angleterre, Le droit est avec nos canons.

Depuis la récente alliance Qui met notre honneur en commun, De l'Angleterre et de la France Les pavillons ne font plus qu'un. Il s'y joindra d'autres bannières De tous les bouts de l'horizon, Pour en finir avec ces guerres Où l'injustice avait raison.

Cette fois, sur mer et sur terre, Les Cosaques, nous les tenons! La France est avec l'Angleterre, Le droit est avec nos canons.

#### TOM

CHANT DES NOIRS

1852

Nègres que l'antique esclavage Sous un joug de fer tient courbés, Du Créateur la vive image Ne luit plus sur nos fronts plombés; A peine si notre œil recèle Du divin soleil un éclair; Et ,quand il jette une étincelle, Le fouet du Blanc s'agite en l'air.

Quand finira notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre De Chanaan?

Pour des colons ardents au luore, Qui nous menacent du bâten, Nos labeurs font venir le sucre, Le café d'or, le blanc coton. Nous leur apportens la vanille, Les grains du riz, le cacao; Ils nous laissent une guenille, Un peu de maïs et de l'eau.

Quand finira notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre De Chanaan?

Pourtant il arrive qu'un maître,
Prenant pitié de notre sort,
S'applique à nous faire connaître
Qu'un Homme-Dieu pour tous est mort;
Dans la nuit où notre âme rampe
C'est un rayon tremblant d'espoir,
Camme la lueur d'une lampe
Au soupirail d'un cachot noir.

Quand finira notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre . De Chanaan?

Tom, dans une gentille case, De ses négrillons entouré, Près de sa femme paraphrase Les versets du livre sacré, Maître indulgent, douce maîtresse, Lui font ce précieux loisir; On le vend, un jour de détresse, Tom! loin des tiens il faut partir!

Quand finura notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre De Chanaan?

Mais Tom ne perd point trop au change: Évangéline, aux yeux d'azur,
Aux cheveux d'or, véritable ange,
Le fait conduire en un port sûr.
Le vieux Tom de soins l'environne,
Met des fleurs dans ses vases blancs,
S'en fait comme une autre madone
Et ne la sert qu'à pas tremblants.

Quand finira notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre De Chanaan?

Il faut qu'Évangéline meure, Et son père bientôt la suit; Voilà de nouveau Tom qui pleure Et qui retombe dans sa nuit. Que sa destinée est amère! Adieu l'espoir longtemps goûté De voir ses enfants et leur mère Et d'obtenir sa liberté!

Quand finira notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre De Chanaan?

Un nouveau maître le torture; Au sentiment de son devoir Immolant sa forte nature,
Tom succombe comme un Christ noir.
Instruments de la barbarie,
Quand ils expirent sous vos coups,
Le sang des noirs vers le ciel crie;
Craignez qu'il retombe sur vous!

Quand finira notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre De Chanaan?

Mais voici qu'une grande aurore Blanchit la cime des palmiers; L'Évangile nous dit encore : Les derniers seront les premiers. Une femme, ange à la voix douce , Fait appel à tout l'univers Pour que sans meurtre et sans secousse Les nègres voient tomber leurs fers.

Quand finira notre misère? Qui nous tirera du néant? Qui nous conduira dans la terre De Chanaan?

## LA RIVIÈRE

De l'abime des mers Les gouttes d'eau venues, Et par les arbres verts Filtrant du haut des nues, Ont formé le ruisseau, Le torrent plus rapide; Enfin la goutte d'eau Coule en nappe limpido.

O miroir ondoyant!
Je rêve, en te voyant,
Harmonie et lumière,
O ma rivière,
O ma belle rivière!

On voit se réfléchir
Dans ses eaux les nuages;
Elle semble dormir
Entre les pâturages
Où paissent les grands bœufs
Et les grasses génisses.
Aux pâtres amoureux
Que ses bords sont propices!

O miroir ondoyant!
Je rêve, en te voyant,
Harmonie et lumière,
O ma rivière,
O ma belle rivière!

Près des iris du bord, Sous une berge haute, La carpe aux reflets d'or Ou le barbeau ressaute; Les goujons font le guet; L'ablette qui scintille Fuit la dent du brochet; Au fond rampe l'anguille.

O miroir ondoyant!
Je rève, en te voyant,
Ilarmonie et lumière,
O ma rivière,
O ma belle rivière!

Au matin le pêcheur, Naviguant en silence Dans l'ombre et la fraîcheur, Cherche une petite anse; On le voit tournoyer, Observer tous les signes. Il jette l'épervier Et relève ses lignes.

O miroir ondoyant!
Je rêve, en te voyant,
Harmonie et lumière,
O ma rivière,
O ma belle rivière!

Là, menant les bateaux,
De bruyants équipages,
Mariniers et chevaux
Font sonner les rivages,
Ou bien c'est la vapeur
Troublant ces eaux tranquilles;
Le poisson, qui prend peur,
Se cache vers les îles.

O miroir ondoyant!
Je rêve, en te voyant,
Harmonie et lumière,
O ma rivière,
O ma belle rivière!

Quand les feux des étés Semblent brûler la terre, Un essaim de beautés Descend vers la rivière; Sous ses hauts peupliers, A l'ombre des bleus saules, L'eau rafraîchit leurs pieds Et leurs blanches épaules.

O miroir ondoyant! Je rêve, en te voyant, Harmonie et lumière, O ma rivière,
O ma belle rivière!

Les jours sont différents. Cette rivière douce, S'il a plu par torrents, Se gonfle et se courrouce; Sur les épis en fleur Elle porte sa rage: Du pauvre laboureur L'espoir est à la nage.

O gouffre tournoyant!
Je frémis en voyant
Ta fougueuse colère,
O ma rivière,
O terrible rivière!

## LA NATURE COMIQUE

Nature, cette mère-grand Qui déjà doit être un peu vieille, Ayant travaillé dans le grand, Fait les humains, épis et treille; Sans doute, à force de créer, Sentant sa verve refroidie, Résolut, pour se récréer, De nous donner la comédie.

Eh! pauvres humains, riez donc'
La nature comique
Du rire franc nous a fait don:
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Les chevreaux ont de la gaieté, Et les agneaux, sitôt qu'ils naissent, Avec quelle vivacité
Ils tètent leurs mères qui paissent!
On rit de l'ànon, du poulain,
Du petit chien qui tend la patte;
Le petit chat vif et malin
Fait son ron ron quand on le flatte.

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don:
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Le singe, aux yeux mouvants et clairs, Devine, et sait d'une grimace Parodier mille travers Qu'il surprend à l'humaine race. Le dindon se croit admiré; Sa gorge en est rouge-cerise, S'étalant comme un paon doré: C'est le type de la bêtise.

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don:
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Le paon lui-même, en son orgueil, Fait la roue avec plus de grâce; Sur chaque plume luit un œil; Ses pieds sont laids, sa voix croasse, Cigogne et girafe aux cous longs, Guêpes et longues demoiselles

Critiquent de certains salons
Les longs cous et les tailles frêles.

Eh! pauvres humains, riez done!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don.

C'est pour rire avec abandon Devant sa lanterne magique.

Étes-vous méchant cavalier?
Le coursier, à la main rebelle,
Vous faisant perdre l'étrier,
Vous démontera de la selle;
La perdrix d'un vol effrayant
Vous part au nez, sous vos yeux glisso
Et vous fait la nique en fuyant,
Si vous êtes chasseur novice.

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
D'un rire franc nous a fait don:
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Le coucou, ce jaune glouton
Mangeant les œufs des tourterelles,
Et chantant sur le même ton,
Raille jusqu'aux amours fidèles.
L'ours à la foire fait des tours;
L'éléphant et l'hippopotame
Sont facétieux quoique lourds;
Ce sont les grotesques du dramc.

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don:
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Voyez-vous ce méchant roquet Aboyer à ce bouledogue? Entendez-vous ce perroquet En bavardant prendre un ton rogue? Jaune, vert, d'un beau rouge orné, Délices d'une douairière Qui l'admet à son déjeuner Et le fait boire dans son yerre?

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don;
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Noire et blanche, avec reflet bleu, Voyez-vous pas Margot la pie Sautiller, et, trichant au jeu, Commettre un vol qu'un autre expie? Toujours jasant et jacassant, Maligne comme une commère, Elle insulte chaque passant Et n'épargne pas la grammaire.

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don;
G'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Il existe l'oiseau moqueur
Dans l'Inde, et chez nous la linotte
Sait les airs des oiseaux par cœur
Et les siffle note pour note;
Moi-même, quand je fais des vers,
Les enfilant comme des perles,
Lorsque je rime de travers,
N'entende-je pas siffler des merles?

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don:
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

Or je conclus en finissant Qu'avant d'entrer au sombre empire 11

Il faut se faire du bon sens Et ne point se lasser de rire. Arrière ce bonnet de nuit Et ce visage de carême Qui nous feraient mourir d'ennui! Dieu veut que l'on rie et qu'on aime.

Eh! pauvres humains, riez donc!
La nature comique
Du rire franc nous a fait don.
C'est pour rire avec abandon
Devant sa lanterne magique.

#### LE LIVRE

Dans les jasmins en fleur, sous la vigne grimpante, Mon amie est assise, un beau livre à la main; Sous ses cheveux soyeux sa joue est rougissante, Et sous le blanc linon je vois battre son sein.

> Le doux livre Qui l'enivre Et lui cause tant d'émoi Lui parle-t-il de moi?

Dans les rayons du soir sa forme se dessine; Comme la fleur du lin, l'œil bleu dans l'or des cils, Voilant l'émotion que mon regard devine, Éclaire vaguement le plus pur des profils.

> Le doux livre Qui l'enivre Et lui cause tant d'émoi Lui parle-t-il de moi?

Le front méditatif sur le livre se penche Et fait se replier le cou pur comme un lis; Son pied vif et charmant point sous sa robe blanche, Dont la brise dérange et rajuste les plis.

> Le doux livre Qui l'enivre Et lui cause tant d'émoi Lui parle-t-il de moi?

Ses doigts blancs et rosés semblent ceux de l'aurore; Le livre lumineux où je les vois errer De refléts chatoyants les rougit ou les dore. Sait-elle que je suis tremblant à l'admirer?

> Le doux livre Qui l'enivre Et lui cause tant d'émoi Lui parle-t-il de moi?

Le livre où ton regard avec amour se pose, Est-ce le livre saint, le double Testament? Est-ce un poëme antique ou l'œuvre fraiche éclose, En un jeune cerveau, d'un naîf sentiment?

> Le doux livre . Qui l'enivre Et lui cause tant d'émoi Lui parle-t-il de moi?

Quel qu'il soit, je l'arrache à ta douce lecture, Ce livre dont mes yeux et mon cœur sont jaloux. Respire ces jasmins, regarde la nature, Relève tes yeux bleus, je suis à tes genoux.

> Le doux livre Qui l'enivre Et lui cause tant d'émoi Lui parle-t-il de moi?

#### LE BON CHEMIN

A l'aube de l'adolescence, A cet âge où tout semble beau, Un fils, ivre d'impatience, Quitte le nid comme un oiseau; Entraîné par une chimère Qui lui sourit dans le lointain: Adieu, mon fils! lui dit sa mère, Et suis toujours le bon chemin!

En sa naïve étourderie, Il va des ailes s'ébattant, Parcourant la lande fleurie, Comme une abeille s'arrêtant A toute fleur ou blanche ou rose, Fleur de pommier, fleur de sainfoin, Fleur d'aubépine ou d'autre chose; Était-ce là le bon chemin?

Un paysan d'humeur gauloise, En le voyant tout interdit Devant un chemin qui se croise Et qui fait la fourche, lui dit : Jeune homme! as-tu peur que la terre Manque à tes pas? Elle va loin. La terre est grande : comment faire Pour y trouver le bon chemin?

Le bon chemin est-ce la route Où les humains vont se foulant, Moutons de Panurge en déroute, Troupeau craintif toujours bêlant? Est-ce le portique où se presse Et bourdonne comme un essaim La foule avide de richesse? Est-ce bien là le bon chemin? Est-ce le grand chemin de l'Inde, L'Océan, plein de noirs secrets? Est-ce le vert sentier du Pinde, Où croissent lauriers et cyprès? Est-ce le chemin de la gloire, Tant abreuvé de sang humain? Écartons ce rève illusoire: Non, ce n'est pas le bon chemin.

Est-ce la route de Cythère,
Où Vénus préside aux amours?
Non, c'est le sentier solitaire
Où l'on s'aime à deux pour toujours,
Pendant que l'aïeule caresse
De beaux enfants dans le lointain.
Voilà l'image enchanteresse
Du vrai bonheur, du bon chemin.

### LA LYRE D'OR

Regardez cette heauté flère:
Ses cheveux, sur son front pleuvant,
Jaillissent comme la lumière
Des sources roses du levant;
Et, signe d'invincible force,
Au-dessus du cou ses cheveux
Se dressent en colonne torse,
En branche d'érable noueux,

Sa voix savante et belle Exprime un tel accord, Qu'alentour on l'appelle : La lyre d'or.

Cette voix sonore et vibrante Tient à la fois du chant d'oiseau Et de la forêt murmurante, Des bruits du vent, des bruits de l'eau. Comme au sein des flots une rame Produit mille ondulations, Elle remue au fond de l'âme Les plus sourdes émotions.

Sa voix savante et belle Exprime un tel accord, Qu'alentour on l'appelle: La lyre d'or.

La montagne à cime glacée
Cache les métaux précieux;
Son front mat couvre une pensée
Qui se révèle par ses yeux!
Ses yeux bleus, comme les grands fleuves]
Et voilés d'un glauque reflet,
Disent des choses toutes neuves,
Où l'on est pris comme au filet.

Sa voix savante et belle Exprime un tel accord, Qu'alentour on l'appelle: La lyre d'or.

Ondoyant comme la panthère, Et dédaignant les vains atours, Son beau corps apprend à la terre Le secret des divins contours. Quelle adorable nonchalance! Faites approcher ce coursier! D'un bond de tigre elle s'élance Et galope à franc étrier.

Sa voix savante et belle Exprime un tel accord, Qu'alentour on l'appelle: La lyre d'or. Elle passe montagne et plaine; Du Caucase au sable africain, Elle s'en va tout d'une haleine Poursuivant le secret divin. Vents, ramenez-la sur vos ailes; Que je vive encore une fois A la clarté de ses prunelles, Que je meure au son de sa voix.

Sa voix savante et belle Exprime un tel accord, Qu'alentour on l'appelle : La lyre d'or.

### LA FANFARE DU LOUP

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Dans les prés que la brume Couvre d'un manteau bleu, La soif du loup s'allume Avec ses yeux de feu, La soif du loup s'allume.

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Par les flocons de laine Le loup est alléché; Sur le ventre il se traîne, Par les buissons caché, Sur le ventre il se traine. Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Dans les meutons qu'en parque Il choisit les plus beaux, Et ses dents, de la Parque ltemplacent les ciseaux, Les ciseaux de la Parque.

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Du troupeau qu'il décime Emportant le bélier, Il mange sa victime A l'ombre du hallier, Il mange sa victime.

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Voyez-vous ses dents blanches, Et ses yeux, flambeaux clairs, Luire à travers les branches Comme de grands éclairs! Voyez-vous ses dents blanches?

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Que chacun reste en place! Attention, chasseur, Voilà le loup qui passe! Mets-lui ta balle au cœur : Voilà le loup qui passe!

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Piqueurs, lancez la louve Aux sanglants appétits: Trois hurrahs pour qui trouve La louve et ses petits! Piqueurs, lancez la louve!

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

Il faut purger la terre De ces vils animaux Dont la dent menrtrière Est l'effroi des troupeaux; Il faut purger la terre.

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un heau coup!

Jouez dans les bruyères, Chevreuils, lièvres, lapins. Menez en paix, bergères, Vos brebis sous les pins; Jouez dans les bruyères.

Au loup! au loup! au loup! De l'épaule à la tête Quand on atteint la bête, Chasseur, c'est un beau coup!

# PRIÈRE DES ENFANTS

Dieu! le petit enfant Sur ta gloire infinie En sait autant Que le savant, Que le plus grand génic.

Le plus petit oiseau S'évertue à te plaire; L'humble roseau, La terre et l'eau Te chantent leur pri**ère.** 

Répands à pleines mains
Tes dons sur la nature:
Les fruits, les grains,
Les doux raisins;
Que tous aient leur pâture!

Fais que les ennemis, Oubliant leurs querelles, Vivent unis Et soient épris Des beautés éternelles!

Dieu de bonté, répands Des trésors de tendresse Sur nos parents : Que leurs enfants Honorent leur vieillesse!

### LE PRÉLUDE

Amis, il faut chanter encore Pour charmer le temps qui s'enfuit; On voit toujours poindre une aurore Au sein de la plus sombre nuit.

De mes pipeaux, de ma vieille musette Mon souffle grèle a su tirer des sons, Et maintes fois, embouchant la trompette, J'ai fait vibrer la foule à mes chansons; Lassé déjà, si mon souffle moins rude Enfle au hasard l'un ou l'autre instrument, Mes chants, mûris par l'âge ou par l'étude, Respireront le même sentiment.

Amis, il faut chanter encore Pour charmer le temps qui s'enfuit; On voit toujours poindre une aurore Au sein de la plus sombre nuit.

Amis, chantons de l'aube à la nuit brune Les dons sacrés que le ciel nous départ, Et réclamons d'une voix importune Pour que chacun bientôt en ait sa part. Ennoblissons le travail qui féconde Le sol aride, et fait, dans l'atelier, De la matière éclore un nouveau mondc Par les sueurs et l'art de l'ouvrier.

Amis, il faut chanter encore Pour charmer le temps qui s'enfuit; On voit toujours poindre une aurore Au sein de la plus sombre nuit.

Amis, chantons la science inventive Qui d'heure en heure active le progrès, Et dit: Je veux que tout le monde vive, De la nature éventant les secrets. Gloire au savant penché sur sa cornue, Dont le calcul pèse chaque élément, Et dont l'œil d'aigle au-dessus de la nue Sait découvrir les lois du mouvement.

Amis, il faut chanter encore Pour charmer le temps qui s'enfuit; On voit toujours poindre une aurore Au sein de la plus sombre nuit.

Rendons honneur à l'artiste sincère
Dont le crayon, la lyre ou le ciseau,
Dans l'harmonie et la pure lumière
Font entrevoir à l'homme un jour plus beau;
Qui du réel à l'idéal promène
Sa fantaisie aux longues ailes d'or,
Et, sur sa trace, éblouis nous entraîne
Du chaume obscur aux clartés du Thabor.

Amis, il faut chanter encore Pour charmer le temps qui s'enfuit; On voit toujours poindre une aurore Au sein de la plus sembre nuit.

Amis, chantons la moderne alchimie Qui change en or le sable et le rocher, Et des humains fait une race amie, Les condamnant tous à se rapprocher. En attendant cette calme victoire, Qui ne devrait coûter aucun trépas, Chantons le vin tant qu'ils n'ent pas à boare, Chantons l'amour tant qu'ils ne s'aiment pas.

Amis, il faut chanter encore Pour charmer le temps qui s'enfuit; On voit toujours poindre une aurore Au sein de la plus sombre nuit. Chantons la terre, et de notre planète,
Dont les contours désormais sont connus,
Prophétisons la prochaine conquête
Par le progrès et les dieux inconnus.
Trombe de feu, la vapeur nous disperse
Aux lieux déserts comme des grains de blé;
L'Agriculture appelle le Commerce;
L'Art fleurira quand tout sera peuplé.

Amis, il faut chanter encore Pour charmer le temps qui s'enfuit; On voit toujours poindre une aurore Au sein de la plus sombre nuit.

#### L'AS DE CŒUR

Maître Onésime était un beau joueur Qui pariait toujours pour l'as de cœur.

Vers'le collège, en petite casquette, Quand il marchait, enfant, mordant son pain, Il avait soin d'en jeter quelques miettes Aux gais moineaux accourus au chemin. S'il rencontrait un enfant en guenilles, Il s'arrètait, sauf à doubler le pas, Lui partageait son modeste repas, Et par-dessus lui donnait de ses billes.

Maître Onésime était un beau joueur Qui pariait toujours pour l'as de cour.

A dix-huit ans il fit quelques prouesses Par qui son nom bien vite s'illustra; Il eut des chiens, des chevaux, des maitresses, Et son blason célèbre à l'Opéra; Mais, bientôt pris de ces fièvres sans trève, Longs désespoirs qu'on nomme splean ..., enfin, Las de mal vivre, il sut faire une fin En épousant la forme de son rêve.

Maître Onésime était un beau joueur Qui pariait toujours pour l'as de cœur.

Imaginez qu'elle était blanche et pure, Vrai lis des bois dans nos murs transplanté, Bijou vivant, miracle de nature, Type accompli de grâce et de beauté; Elle était bonne, et ses lèvres mi-closes Avaient des mots prévenants pour chacun; La belle fleur avait un bon parfum, Rare attribut, privilége des roses.

Maître Onésime était un beau joueur Qui pariait toujours pour l'as de cœur.

De cet hymen jaillit une lignée,
Une fillette et deux garçons rosés,
A mine ouverte et jamais rechignée,
Vrais diablotins en anges déguisés;
On leur disait, mainte leçon apprise:

Ayez du cœur et marchez toujours droit!
On les rendait plus savants qu'on ne croit
En leur donnant cette simple devise.

Maître Onésime était un beau joueur Qui pariait toujours pour l'as de cœur.

Maître Onésime, hélas! n'étant pas riche, Eut à lutter avec les éléments; Il défricha plus d'une terre en friche Et sur la mer lança des bâtiments. En tous périls, l'honneur fut sa boussole; Il eut toujours son cœur pour gouvernail; Donnant à tous l'exemple du travail, Il ne manqua jamais à sa parole.

Maître Onésime était un beau joueur Qui pariait toujours pour l'as de cœur. Or écoutez le mot de la légende :
En sa jeunesse, un jour perdant au jeu,
Maître Onésime, en criant : Dieu m'entende!
Sur l'as de cœur avait mis double enjeu;
'Il regagna le double de la somme;
Mis hors de lui par cet événement,
Maître Onésime avait fait le serment,
Sur l'as de cœur, d'être toujours un homme.

Maître Onésime était un beau joueur Qui pariait toujours sur l'as de cœur.

### DUO D'AMOUR

Dans la forêt mystique, aux yeux jaloux fermée, Où le rosier d'amour fleurit tous les cent ans, Le bien-aimé vient, seul avec sa bien-aimée, Ravir la fleur de pourpre au centième printemps.

Ils vont, et sous leurs pas la fleur des prés s'effeuille, L'oiseau vient se poser sur le cou des amants; Aux senteurs du bois frais leur âme se recueille Et passe tout entière en leurs chuchotements.

- Oh! » dit le bien-aimé d'une voix aussi douce Que vos légers parfums, pâles fleurs des lilas, Ou qu'un rayon brisé du soleil dans la mousse,
  Je vous aime, et d'aimer ne serai jamais las. »
- Oh! » dit la bien-aimée avec mollesse et grâce,
  Comme répond l'écho d'un son plus affaibli,
  Je vous aime, et d'aimer ne serai jamais lasse;
  Je sens que mon amour est plus fort que l'oubli.
- Oh! disent-ils encor, pour que notre amour vive,
- « Élevons-le vers Dieu, son principe et sa fin .

- « L'amour qui se retrempe à cette source vive,
- « Comme l'éternité, n'a pas de lendemain.
- « Étendons son bienfait à l'humaine famille,
- « Cette race d'enfants qui n'aime pas encor :
- « Quand les fauves épis abondent, la faucille
- « Doit laisser aux glaneurs quelques parcelles d'or,
- « De ce fover divin jetons les étincelles
- « A tous les vents; les cœurs sont prompts à s'enflammer;
- « Qu'en nous voyant unis comme des tourterelles,
- Tous ceux qui n'aimaient pas soient désireux d'aimer!
- « Car l'amour est fécond; il a créé le monde :
- « Par lui. l'œuvre immortel croît et se rajeunit:
- « Il germe sous la glèbe, il tressaille dans l'onde;
- « Il luit avec l'étoile et chante au fond du nid.
- « Dans nos bras enlacés et dans nos chevelures
- « Il fait à notre insu glisser le doux frisson:
- « C'est un archet divin par qui les créatures
- « Comme un seul instrument vibrent à l'unisson. »

Ils devisaient encor... D'une touffe embaumée Jaillit la rose rouge avec mille parfums, Le bien-aimé la voit, l'offre à la bien-aimée, Et la rose d'amour luit dans ses cheveux bruns.

# L'AUBERGE DU NAUFRAGÉ

LÉGENDE.

.. \$

Encore cette histoire:
Écoutez-la bien!
Je l'ai lue en un grimoire
Ancien:

Un jour d'automne, par la pluie, Un pèlerin marche essouffié, Et, sur sa barbe qu'il essuie, Aussi des pleurs ont ruisselé. Il est en quête d'une grâce Où son bonheur est attaché; Sa femme en son hameau trépasse D'un mal aux médecine caché.

Encore cette histoire ; Écoutez-la bien ! Je l'ai lue en un grimoire Ancien.

Fille d'une grande origine, A n'en juger que par ses traits, La sourde langueur qui la mino Ajoute un charme à ses attraits. Son front lisse n'a pas de ride, Ses yeux ont des regards pâlis: Sa chair, délicate et candide, Est faite du tissu des lis.

Encore cette histoire : Écoutez-la bien ! Je l'ai lue en un grimoire Ancien.

Le pèlerin, par la pensée, La voit mourante sur son lit; Cependant sa marche forcée Par la fatigue s'affaiblit; Le tableau d'une vieille auberge S'offre à son œil découragé : C'est un vaisseau que l'eau submergo, A l'enseigne du Naufragé.

Encore cette histoire : Écoutez-la bien ! Je l'ai lue en un grimoire Ancien. Notre homme entre, s'essuie et mange; Sur une autre table accoudés, Deux hommes, à figure étrange, Sans rien dire jouaient aux dés. Sur le tapis on ne voit luire Ni pièce d'or ni marc d'argent; A peine on distingue un sourire De l'un à l'autre s'échangeant.

Encore cette histoire:
Écoutez-la bien!
Je l'ai lue en un grimoire
Ancien.

Seigneurs, votre jeu m'intéresse, Dit le pèlerin curieux; J'y hasarderais quelque pièce Si le gain luisait à mes yeux. On ne joue ici que son âme, Dit l'un d'eux, un vrai sorcier, Dont l'œil, aigu comme une lame, A des éclairs comme l'acier.

Encore cette histoire : Écoutez-la bien! Je l'ai lue en un grimoire Ancien.

Si vous pouvez guérir ma femme, Dit le passant, je tiens l'enjeu. En deux coups il perdit son âme Et regagna sa femme au jeu. Au retour, sa femme guérie Lui dit d'un air mystérieux : Votre âme s'est évanouie, Je ne la vois plus dans vos yeux

Encore cette histoire . Écoutez-la bien ! Je l'ai lue en un grimoire Ancien. A ces mots, il chancelle et tombe, il va descendre chez les morts, Quand un baiser de sa colombe l'appelle son âme en son corps. Du pacte infernal qui l'engage, Par l'amour il est dégagé. N'allez pas en pèlerinage À l'auberge du Naufragé.

Ainsi finit l'histoire, Vous m'en croirez bien! Je l'ai lue en un grimoire Ancien.

### LE BOUVREUIL

Ta voix m'émerveille, Chante, gai bouvreuil! Ta voix plaît à l'oreille Et ton plumage à l'œil: Chante, gai bouvreuil!

Quand le rossignol cesse De chanter sa tendresse Quand il voit ses petits, Le bouvreuil continue, Et sa voix, moins connue, A des fredons gentils.

Ta voix m'émerveille, Chante, gai bouvreuil! Ta voix plaît à l'oreille Et ton plumage à l'œil : Chante, gai bouvreuil!

Dans le fouillis des lierres, Ces vieux rongeurs des pierres, Son nid est abrité; Hélas! quand il repose En des touffes de rose, Il est bien plus guetté.

Ta voix m'émerveille, Chante, gai bouvreuil! Ta voix plaît à l'oreille Et ton plumage à l'œil: Chante, gai bouvreuil!

Chaque beauté qui passe Du regard le menace; Le rosier est si beau! Ses branches purpurincs N'ont pas assez d'épines Pour défendre l'oiseau.

Ta voix m'émerveille, Chante, gai bouvreuil! Ta voix plaît à l'oreille Et ton plumage à l'œil: Chante, gai bouvreuil!

Le noir serpent le guetle; Tenant sa griffe prête, Et dardant son œil clair, Le chat joue et se roule, Rampe, se met en boule, Et fond comme un éclair.

Ta voix m'émerveille, Chante, gai bouvreuil! Ta voix plaît à l'oreille Et ton plumage à l'œil Chante, gai bouvreuil!

Au bouvreuil, fleur vivante, Qui, dans le rosier, chante, Laissons la liberté! Il perdrait dans sa cage La fleur de son plumage, L'éclat de sa gaieté.

Ta voix m'émerveille, Chante, gai bouvreuil! Ta voix plaît à l'oreille Et ton plumage à l'œil: Chante, gai bouvreuil!

### LA VIERGE AUX OISEAUX

Par un de ces beaux soirs d'automne Où, sur les feuillages rouillés, Le soleil pose une couronne De pourpre et de rayons mouillés, Berthe s'en va sur la colline, Ses doigts couverts de fin chamois, A son con blanc portant hermine Pour conjurer les premiers freids

Et l'on entend de douces phrases Jaillir en gerbes de son chant, Dans les roses et les topazes Du soleil couchant.

Tournés vers la voûte céleste, Ses yeux en reflètent l'azur; Les biches ont le pied moins leste, Les mules ent le pas moins sûr. Comme un ormeau jauni qui plonge Ses longs rameaux dans le saphir, Dans l'ombre du soir qui s'allonge, Vous verniez sa taille grandir.

Et l'on enteud de douces phrases Jaillir en gerbes de son chant, Dans les roses et les topazes Du soleil couchant.

Elle mêle à sa chevelure
Le chêne d'or avec ses glands,
Et, dernier don de la nature,
Des arbrisseaux les fruits sanglants;
Si bien qu'elle a comme un cortége
De grives, merles et pinsons,
D'oiseaux nourris, pendant qu'il neige
Par ces fruits rouges des buissons.

Et l'on entend de douces phrases Jaillir en gerbes de son chant, Dans les roses et les topazes Du soleil couchant.

Or voilà ce qui nous arrive
De ces chants dispersés dans l'air:
Dieu! que le petit oiseau vive
Et passe chaudement l'hiver!
Préservez-le de la gelée
Et des ouragans de la nuit,
Afin qu'il revoie étoilée
La branche en fleur où fut son nid.

Et l'on entend de douces phrases Jaillir en gerbes de son chant, Dans les roses et les topazes Du soleil couchant.

La lune des cimes s'élance Comme un croissant de diamants; La nuit d'étoiles ensemence Les vastes chants des cieux dormants; La voix de Berthe, dans l'espace, Se mêle aux cadences du ciel; Son ombre descend et s'essace Au seuil du logis maternei. On croit toujours ouïr ses phrases Jaillir en gerbes de son chant, Dans les roses et les topazes Du soleil couchant.

## LES AMIS

Tonnelle verte, embaumée et petite
Où l'on tient six ou sept, assis en rond,
Ton chèvrefeuille avec ta clématite
Font ressortir le bleu du liseron;
Ta vigne folle aux houblons enlacée
Me laisse voir à travers le treillis
Des hôtes gais dont jaillit la pensée
Comme un bourgeon: ce sont de vrais amis!

Vigne et houblon font bien sur les tonnelles Ces nourriciers de la bière et du vin Arroseront les amitiés fidèles Qu'on voit fleurir aux deux rives du Rhin. Les deux liqueurs ont passé la frontière, C'est un échange entre les deux pays : Faire alterner le vin avec la bière, Le verre en main, c'est l'usage entre amis.

Il faut les voir un matin du dimanche Tous devancer l'heure du rendez-vous, Francs du collier, dégagés de la hanche : Allons aux champs, le soleil est à nous! Et les voilà devant le paysage Tondant les prés et battant les taillis : La belle fille attirée au rassage Fait les yeux doux à ses joyeux amis.

Jusques au soir menons la promenade, Laissant aux vieux la halte aux cabarets, Et, s'il fait chaud, qu'une simple rasade, Bue en passant, tienne les gosiers frais. Quand vient la nuit, la faim est aiguisée: Sur le dîner on ouvre les avis. De s'accorder la chose est malaisée Quand on commence à crier entre amis.

La faim grondeuse apaisera l'orage; L'hôtesse arrive et propose un rôti, Une salade, un lapin, du fromage, Du vin clairet; on en prend son parti. Apportez-nous des nappes, des serviettes, Nous voulons être et vite et bien servis! L'hôtesse aura des façons très-honnêtes: N'ètes-vous pas, dit-elle, des amis?

A table on mange, on boit, ensuite on jase, Et, comme l'ail parfume le gigot, Chacun se croit obligé, dans se phrase, De faufiler par instants un bon mot. Vient le dessert, une chanson l'égaye, Puis ce quart d'heure où souvent l'on est pris : On se consulte, et l'un pour l'autre on paye; Cela se fait volontiers entre amis.

Sur la journée une ombre se détache; Un des amis, hélas! va nous quitter; Il a beau rire en frisant sa moustache, Un boulet noir pourrait bien l'emporter. Non! sur ses jours l'amitié tend son aile; S'il pense à nous, ses coups seront hardis. Il reviendra sous la verte tonnelle Trinquer encore avec ses vieux amis.

### SOUVENIRS D'ALORS

• Alors c'était le bon temps, • Répète le vieil adage.
'Qui donc a vu le printemps
Sans neige, pluie et nuage?
En Bohème comme ailleurs
Tout n'était pas rose et fraise;
J'en connais, et des meilleurs,
Oui soutiendraient cette thèse.

Alors, vers la fin du mois, Quand on avait fait ripaille, Le second jour, aux abois, On restait sans sou ni maille. En jeûnant on soupirait Après deux jours de bien-être; Le liseron bleu mourait Desséché sur la fenêtre.

Alors quelques faux amis, A notre table commune Fraternellement admis, Y nourrissaient la rancune; Ils faisaient beaucoup de bruit, Aux autres barraient l'issue... Où grelotte leur esprit Et leur vanité déçue.

Alors ce qui semblait bon
L'est encor: qui donc en doute?
Un bohémien barbon
Déjà rangé par la goutte,
Gens à qui demain fait peur,
Tremblant devant une ride:
A la porte de leur cœur
Ne frappez pas, il est vide.

A l'angle fleuri des toits Que plus d'un rapin dessine, Il niche comme autrefois Pierrot et sa Colombine. Il sort de maint soupirail, Entr'ouvert avant l'aurore, Comme un parfum de travail : La France étudie encore.

Allons, blasé que je hais!
Mets de l'argent dans ta poche;
Porte sur ces deux étais
Un poulet froid cuit en broche;
De ton vin non frelaté
Débouche mainte bouteille,
Et fais boire à ta santé
Cette jeunesse qui veille.

### LES GRANDS ENFANTS

Enfants, nous jouons à tout âge, Notre vie est un badinage; Le plus vieux, comme le plus sage, N'est qu'un enfant.

Elle est enfant, la belle enfant Qui rève, tout en s'agrafant Devant sa glace de Venise, D'un bel espoir dont elle a peur. Et qui, sentant battre son cœur, Devient rouge comme cerise. La rose et le myrte amoureux Ne sont que fleurs et tiges frèles; Beau papillon, garde tes ailes Si tu veux t'envoler aux cieux. Enfants, nous jouons à tout âge, Notre vie est un badinage; Le plus vieux, comme le plus sage, N'est qu'un enfant.

Il est enfant ce grand enfant Qui se voit déjà triomphant A peine entré dans la carrière; Son harnais d'écarlate et d'or A beau luire, il est vierge encor De sang, de poudre et de poussière. Attends demain, beau glorieux: Le laurier que ta gaieté raille Croît arrosé par la mitraille Et se moissonne dans les cieux.

Enfants, nous jouons à tout âge, Notre vie est un badinage; Le plus vieux, comme le plus sage, N'est qu'un enfant.

Tout homme n'est qu'un grand enfant; Sa mère austère lui défend
D'approcher de trop près la flamme:
Il touche à tout, le grand mutin!
Aux charbons ardents du destin,
Aux sombres mystères de l'âme.
Arrête, maudit curieux,
A moins qu'un éclair de génie,
Dèchirart la voûte infinie,
Ne t'ait fait entrevoir les cieux.

Enfants, nous jouons à tout âge, Notre vie est un badinage; Le plus vieux, comme le plus sage, N'est qu'un enfant.

### LA CHANSON DES FOINS

Prends ta faux, ton bidon pour boire, Prends ton marteau, ta pierre noire, Faucheur! car c'est en juin Que l'on fauche le foin.

L'étoile du berger dispute Un coin du ciel au matin blanc: Le faucheur a quitté sa hutte, Il arrive au pré d'un pas lent. Il monte sa faux amincie Par les coups du marteau carré; Il l'aiguise, afin qu'elle scie Ras terre les herbes du pré.

Prends ta faux, ton bidon pour boire, Prends ton marteau, ta pierre noire, Faucheur! car c'est en juin Que l'on fauche le foin.

L'herbe au soleil levant moutonne, Peinte de toutes les couleurs; Dans les fleurs l'insecte bourdonne: De la rosée il boit les pleurs. Les épis sèment leur poussière Dans le feu de la floraison; On sent une odeur printanière Monter des foins à l'horizon.

Prends ta faux, ton bidon pour boire, Prends ton marteau, ta pierre noire, Faucheur! car c'est en juin Que l'on fauche le foin.

La faux s'en va de droite à gauche, Avec un rhythme cadencé: L'herbe, à mesure qu'on la fauche, Tombe et s'aligne en rang pressé. De mulots une bande folle Est interrompue en ses jeux; Oiseaux, abeilles, tout s'envole; La couleuvre est coupée en deux.

Prends ta faux, ton bidon pour boire, Prends ton marteau, ta pierre noire Faucheur! car c'est en juin Que l'on fauche le foin.

Courbé, le faucheur se démène, Inondé de larges sueurs; Sur ses pas la mort se promène, Elle tranche le fil des fleurs. De temps en temps il fait sa pause Pour mouiller son gosier en feu; A midi son front lourd se pose Sur l'herbe sèche; il dort un peu.

Prends ta faux, ton bidon pour boire, Prends ton marteau, ta pierre noire, Faucheur! car c'est en juin Que l'on fauche le foin.

Pendant ce chaud sommeil il rève D'éclatante prospérité: Deux fois les arbres ont la séve, Deux fois les brebis ont porté. Le fenil, le grenier, la grange, Par les récoltes sont rompus. On chante, on danse, on boit, on mange: Tous les affamés sont repus.

Prends ta faux, ton bidon pour boire, Prends ton marteau, ta pierre noire, Faucheur! car c'est en juin Que l'on fauche le foin. Réveille-toi de ce beau songe; Travaille encore jusqu'au soir; Seulement que vers toi s'allonge Le rayon lointain de l'espoir. L'herbe est coupée, et les faneuses Viennent avec leurs longs râteaux, En chantant des chansons joyeuses... Faucheur, laisse dormir ta faux!

Prends ta faux, ton bidon pour boire, Prends ton marteau, ta pierre noire, Faucheur! car c'est en juin Oue l'on fauche le foin.

### LE PESEUR D'OR

Dans une verte houppelande Bordée au cou de petit-gris, Un juif expulsé de Ilollande Vivait d'usures à Paris. Il pesait avec des balances Dont les plateaux étaient faussés, Or, diamants et consciences: Ses doigts étaient fort exercés.

Les souris vont se prendre Au chat qui dort, Et chacun allait vendre Au peseur d'or.

On allait chercher la piqûre
De ce serpent dans un trou noir,
Bâillant sur une cour obscure:
Ce repaire était son comptoir.
A ceux qui de cette cachette
Osaient railler l'obscurité,

Le soleil est dans ma cassette, Répondait l'avare éhonté.

Les souris vont se prendre
Au chat qui dort,
Et chacun allait vendre
Au peseur d'or.

Ses yeux étaient deux escarboucles; Son nez, un triangle effilé; Il portait des souliers à boucles, Du linge en Ilollande filé; Il prisait avec des mains sèches Du fin tabac de Portugal; Son crâne, orné de blanches mèches, Eût effrayé le docteur Gall.

Les souris vont se prendre Au chat qui dort, Et chacun allait vendre Au peseur d'or.

De tout calcul indéchiffrable
Il se tirait en un instant,
Et d'une voix imperturbable
Il disait au chaland: C'est tant!
C'est tant ce virginal sourire,
C'est tant votre anneau conjugal,
C'est tant le sceptre et tant la lyre,
Tant la tombe et le piédestal!

Les souris vont se prendre Au chat qui dort, Et chacun allait vendre Au peseur d'or.

Qu'il monnaya d'âmes flétries! Qu'il serra dans ses coffres-forts D'or, de bijoux, de pierreries, De châles, de tous les trésors! La mort longtemps le laissa faire. Un jour de hausse et de grand gain, Elle emmena notre homme en terre Mort de joie et presque de faim.

Les souris vont se prendre Au chat qui dort, Et chacun allait vendre Au peseur d'or.

Le diable qui toujours existe, Ayant vu la nuit, en rôdant, Notre squelette jaune et triste Qui perdait sa dernière dent, Dans un plateau de sa balance Mit les restes du pauvre corps, Et dans l'autre avec violence Fit entrer ses nombreux trésors.

Les souris vont se prendre Au chat qui dort, Et chacun allait vendre Au peseur d'or.

Tu pèses moins que tes richesses, Dit le diable, viens en enfer! Nous y vivrons de tes largesses; Tes os secs feront un feu clair! » Tirez profit de cette fable, Vous tous qui rognez sur un liard! Vous thésaurisez pour le diable; Il vous surprendra tôt ou tard.

Les souris vont se prendre Au chat qui dort, Et chacun allait vendre Au peseur d'or.

#### LA FILLE DES CHAMPS

Fauve sous son chapeau de paille Qui garde à peine son cou blanc, Sans nul relâche elle travaille; La fatigue amaigrit son flanc. Son bleu sarrau de grosse toile Laisse voir ses jambes à nu; Sur ses doux yeux s'étend un voile, Un nuage du cœur venu.

Guêpes, vipères, doux langage Que suivent les propos méchants, Ne troublez pas dans son ouvrage La fille des champs.

Avec l'aube elle se réveille,
Tord vaillamment son chignon lourd,
Et s'en va, diligente abeille,
Vaquer à tous les soins du jour;
Compte les œufs, court à l'étable,
Trait les vaches, donne le foin,
Et, providence véritable,
A ses oiseaux jette le grain.

Guêpes, vipères, doux langage Que suivent les propos méchants, Ne troublez pas dans son ouvrage La fille des champs.

Un fichu noué sur l'épaule,
Mordant un morceau de pain noir,
Elle chasse avec une gaule
Ses bêtes jusqu'à l'abreuvoir.
Elle guette au passage et compte
Ses vaches lentes, ses grands bœufs;
Le taureau dru que nul ne dompte
Devant elle incline ses yeux.

Guèpes, vipères, doux langage Que suivent les propos méchants, Ne troublez pas dans son ouvrage La fille des champs.

Que sa journée est accablante Et longue pendant la moisson! Sa joue est toute ruisselante, L'air lourd étouffe sa chanson. La besogne avec le temps change, Et les jours deviennent plus doux; Elle s'égaye à la vendange, Et parfois y trouve un époux.

Guêpes, vipères, doux langage Que suivent les propos méchants, Ne troublez pas dans son ouvrage La fille des champs.

Mais le bonheur de la bergère
Est de veiller sur son troupeau,
Assise à filer quand il erre,
En fredonnant un air nouveau.
Les oiseaux chantent avec elle
Et s'efforcent à la charmer:
Aux champs que la bergère est belle!
S'il passe un cœur, il va l'aimer.

Guêpes, vipères, doux langage Que suivent les propos méchants, Ne troublez pas dans son ouvrage La fille des champs.

#### LES CERISES

La nuit s'enfuit d'un pied léger, N'ess'eurant que du bout de l'aile Les coteaux qu'on voit s'oranger
Aux lueurs de l'aube nouvelle:
Les grands chemins sont tournoyants,
Du voyageur la soif s'irrite,
Du sein des rameaux verdoyants
La cerise rouge l'invite.

Quelle chance pour les oiseaux! Pour les enfants quelles surprises! Les pentes vertes des coteaux Sont toutes rouges de cerises.

Dans ces feuilles, à plein gosier, Il semble qu'on jase et qu'on ric; Pour les oiseaux un cerisier Est une bonne hôtellerie. De ce jaune chardonneret Gorgé de vermeille cerise, Le chant semble plus guilleret; Ne dirait-on pas qu'il se grise?

Quelle chance pour les oiseaux! Pour les enfants quelles surprises! Les pentes vertes des coteaux Sont toutes rouges de cerises.

Du beau cerisier rougissant
Des bambins la troupe s'empare.
Ils se déchirent jusqu'au sang,
Se bousculent sans crier: Gare!
Mal peignés, querelleurs, joufflus,
Leur poids fait craquer le branchage;
Pour quelques cerises de plus
On brave la mort à cet âge.

Quelle chance pour les oiscaux! Pour les enfants quelles surprises! Les pentes vertes des coteaux Sont toutes rouges de cerises. L'ombre s'étend sur les vallons: Viens sous le cerisier, ma belle! J'ai taillé les blancs échelons Moi-même, et j'ai dressé l'échelle. Te souvient-il du jour d'été Où nos âmes se sont éprises L'une de l'autre, ô ma beauté! Un soir en cueillant des cerises?

Quelle chance pour les oiseaux! Pour les enfants quelles surprises! Les pentes vertes des coteaux Sont toutes rouges de cerises.

Pour nos enfants tes doigts, plus tard, Pétriront avec la farine Ces cerises dont ton regard Aime la couleur purpurine, Et quand un hôte nous viendra, En souvenir de cette histoire, Ta blanche main lui versera Le vieux kirsch de la forêt Noire.

Quelle chance pour les oiseaux! Pour les enfants quelles surprises! Les pentes vertes des coteaux Sont toutes rouges de cerises.

#### LE CHEVAL

Viens çà! mon beau cheval de race, Anglais pur sang, mais tout français Par le feu, l'orgueil et la grâce, Aimant la poudre et le succès. Ses crins sont des cheveux de femme, Sa robe est un beau satin noir, Ses naseaux jettent sang et flamme, Son œil est comme un grand miroir.

Traverse tous les bruits de guerre Qui font encor frémir la terre; Passe le sang et la poussière, Passe la guerre, passe le vent! Hope! mon cheval, en avant!

De l'épi du front à la croupe, En ondulant vers le garrot Sa belle courbe se découpe Quand il se déploie au grand trot. On voit le réseau de ses veines S'entrelacer à fleur de peau; Dès qu'il part, collines et plaines Et montagnes sont de niveau.

Traverse tous les bruits de guerre Qui font encor frémir la terre; Passe le sang et la poussière, Passe la guerre, passe le vent! Ilope! mon cheval, en avant!

Dans un long ruban de poussière On voit ses fers étinceler Et se dérouler sa crinière; Sa course ne peut l'essoufser. Comme le marteau sur l'enclume La corne en mesure s'abat, La bouche se blanchit d'écume, La queue ondoie et le slanc bat.

Traverse tous les bruits de guerre Qui font encor frémir la terre; Passe le sang et la poussière, Passe la guerre, passe le vent! Hope! mon cheval, en avant!

Terrible et doux, souple et rebelle, Ferme sur ses jarrets d'acier, Corps de lion, pieds de gazelle Et vol d'oiseau! c'est mon coursier. On dirait une sensitive: Si dans l'herbage du vallon L'odeur de la cavale arrive, On voit se dresser l'étalon.

Traverse tous les bruits de guerre Qui font encor frémir la terre; · Passe le sang et la poussière, Passe la guerre, passe le vent! Hope! mon cheval, en avant!

Tout fier de sa housse écarlate, il quitte les airs triomphants Pour lécher la main qui le flatte Et jouer avec les enfants. Il hennit à la jeune fille Qu'il caresse d'un air soumis; Enfin il est de la famille, Et c'est le plus sûr des amis.

Traverse tous les bruits de guerre Qui font encor frémir la terre; Passe le sang et la poussière, Passe la guerre, passe le vent! Hope! mon cheval, en avant!

Il ne manque ni de litière
Ni d'avoine, et d'autres chevaux,
Traînant le bois, trainant la pierre,
Succombent aux plus lourds travaux.
Mais voici la vapeur qui passe
Comme un coursier noir indompté;
Chevaux de trait qu'elle remplace,
Elle vous rend la liberté!

Traverse tous les bruits de guerre Qui font encor frémir la terre; Passe le sang et la poussière, Passe la guerre, passe le vent! Hope! mon cheval, en avant!

#### LE SECRET

L'autre jour, j'ai surpris Un secret sans prix; Oui, j'ai pu l'entendre, Et je veux le rendre A celle a qui l'ai pris.

L'autre jour goûtant le silenco Et l'ombre du bois verdoyant, Je vis arriver à distance Deux filles au minois riant : C'étaient Jeanne avec Madeleine Qui parlaient bas et, sans me voir, Tout près de moi vinrent s'asseoir; Tremblant, je retins mon haleine.

L'autre jour, j'ai surpris Un secret sans prix; Oui, j'ai pu l'entendre, Et je veux le rendre A celle à qui l'ai pris.

Je les vis s'asseoir sous un chêne: Jeanne est blonde comme les blés; Les cheveux noirs de Madeleine Sont par un nœud rouge assemblés. Madeleine a pour sa parure Des soins qu'elle voudrait cacher; Comme une fleur sous un rocher, Jeanne est l'enfant de la nature.

L'autre jour, j'ai surpris Un secret sans prix; Oui, j'ai pu l'entendre, Et je veux le rendre A celle à qui l'ai pris.

Baissant ses yeux bleus en amande,
Madeleine écoute et rougit;
Jeanne fait réponse et demande,
Sans savoir ce dont il s'agit.
Madeleine est la tourterelle
Qui se lamente dans le bois;
Jeanne a des rires dans la voix :
C'est l'alouette ou l'hirondelle.

L'autre jour, j'ai surpris Un secret sans prix; Oui, j'ai pu l'entendre, Et je veux le rendre A celle à qui l'ai pris.

Madeleine est le triste saule Que sous le deuil on voit ployer: Mais Jeanne est une verte gaule De noisetier ou de rosier. Madeleine est l'eau de la pluie; Jeanne est la rosée, au matin, Parsemant les tiges du thym Des pleurs que le soleil essuic

L'autre jour, j'ai surpris Un secret sans prix; Oui, j'ai pu l'entendre, Et je veux le rendre A celle à qui l'ai pris.

Quand vient midi, Jeanne rejette Un mouchoir bleu qui l'oppressait; Madeleine, tout inquiète, Lui dit: « Oh! si quelqu'un passait! » Jeanne, plus belle qu'une rose, Plus simple qu'un oiseau du ciel, Lui répond d'un air naturel :

• Ah! l'on ne verrait pas grand'chose! »

L'autre jour, j'ai surpris Un secret sans prix; Oui, j'ai pu l'entendre, Et je veux le rendre A celle à qui l'ai pris.

Lorsqu'on en vint aux confidences, Je sentis mon sang tout glacé; J'entendis, entre deux silences, Mon nom par Jeanne prononcé. Oh! si jamais sans Madeleine Elle revient dans la forêt, Je veux lui rendre son secret, Que je garde avec trop de peinc.

L'autre jour, j'ai surpris Un secret sans prix; Oui, j'aı pu l'entendre, Et je veux le rendre A celle à qui l'ai pris.

#### SCHAMYL

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

Schamyl est un nouveau prophète, Qui longtemps seul a tenu tête A Nicolas, dans son orgueil; D'Allah cet envoyé mystique A dit au pape schismatique: Tu ne passeras pas mon seuil! De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

Dans le jeûne et dans la prière Puisant une vertu guerrière Qui lui fait braver mille morts, Il rit du plomb et de la flamme A faire penser que son âme Est la cuirasse de son corps.

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

Aux cimes d'où part le tonnerro Il a fortifié son aire Dans les rochers du Daghestan, Convulsions de la nature Dont chacune est la sépulture De quelque audacieux Titan.

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

Qu'une armée entière le cerne, Que la bombe sur sa caverne Décrive son arc enflammé : Il sort des combattants de terre; Chaque montagne est un cratère, Chaque buisson est animé.

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl! Dans ces effroyables mèlées, Euménides échevelées, Les femmes, seins nus, œil hagard, Roulent des rochers plus grands qu'elles, Et font tuer à leurs mamelles Leurs fils pour les ravir au czar.

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

Regardez la crinière fauve Et l'œil bleu de celui qui sauve Son peuple d'un immense affront! Le Nord se livrait sans défense: Seul arc-boutant d'indépendance, Schamyl a redressé le front.

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

Depuis, tout l'Occident s'élève Contre le gigantesque rêve, Héritage des czars mourants! On va resserrer leur frontière; Le sultan et l'Europe entière De Schamyl grossissent les rangs.

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

Il s'ouvre une nouvelle phase : Aux flancs antiques du Caucase Nicolas va voir, à son tour, Son ambition garrottée. De ce moderne Prométhée Schamyl, tu seras le vautour!

De tous les rochers du Caucase, Dont chacun recèle un péril, Le plus solide sur sa base, C'est la volonté de Schamyl!

### LA PLAINTE DU RUSSE

Un prisonnier qui de la Sibérie S'était ensui miraculeusement M'a dit les maux dont souffrait ma patrie; Je les médite en mon isolement : Pauvres mougiks! on escompte nos âmes! Troupeau de sers à la glèbe attaché! On nous vend, nous, nos ensants et nos femmes, Comme un bétail que l'on mène au marché.

Mais il ajoutait que la terre Verrait bientôt ces maux finir, Et que, cette fois, la lumière Du soleil couchant doit venir.

De la Russie il m'a peint la légende, Orgie infâme où le sang coule à flots! On est grand czar, on est czarine grande Quand on ourdit de funèbres complots. Pierre le Grand tient lui-même la hache Et Catherine a tué son mari; Sur le velours le sang laisse une tache: La peur fera changer le favori.

Mais il ajoutait que la terre Verrait bientôt ces maux finir, Et que, cette fois, la lumière Du soleil couchant doit venir Et ce sont là nos pontifes suprèmes, Ceux devant qui nous sommes à genoux, Rénis par eux ou chargés d'anathèmes, L'est la rosée ou la foudre pour nous! Ah! plaise à Dieu que l'univers échappe Au double joug dont ils pressent nos fronts, A cette tiare, à cette double chappe Dont les plis neuss cachent des éperons!

Mais il ajoutait que la terre Verrait bientôt ces maux finir, Et que, cette fois, la lumière Du soleil couchant doit venir.

De temps en temps le tambour nous déplace; Le knout en l'air, un soldat nous instruit; Et, qu'on nous fouette ou qu'on nous tue en masse, La discipline en nos cœurs fait la nuit. L'aigle noir double, en ses quadruples serres Tenant le sceptre avec la pomme d'or, Nous crie : « Il faut des peuples tributaires « Pour apporter des roubles au trésor! »

Mais il ajoutait que la terre Verrait bientôt ces maux finir, Et que, cette fois, la lumière Du soleil couchant doit venir.

Ce prisonnier dont la barbe était blanche, Dont chaque ride accusait un chagrin, Dont l'œil avait une expression franche, Et dont le front semblait être d'airain, Me dit, un jour d'intime confidence, Tout bas, un mot des Russes ignoré, Qui de ma nuit a rompu le silence Depuis qu'il a dans mon esprit vibré.

Mais il ajoutait que la terre Verrait bientôt ces maux finir, Et que, cette fois, la lumière Du soleil couchant doit venir. O liberté! nom que mon peuple ignore, Que le vieillard a prononcé tout bas, Tu m'apparais comme la belle aurore Qui mettra fin à nos sanglants combats. Brisons le knout! rails, sillonnez le monde! Peuples lointains, la Russie a du blé : Apportez-lui la science féconde Et l'art divin, qui chez nous est voilé.

Mais il ajoutait que la terre Verrait bientôt ces maux finir, Et que, cette fois, la lumière Du soleil couchant doit venir.

#### LE DERNIER BEAU JOUR

Les feuilles rouges du coteau Disent que la vendange est faite; L'automne, de son long manteau Secoue encore un jour de fête. Ne restons pas à la maison : Profitons de l'heure sacrée Où le soleil, à l'horizon, Tamise une poussière ambrée.

L'automne, d'un dernier regard Charme et dore cette journée; Fètons, sans attendre plus tard, Le déclin si doux de l'année!

Dans le sol, fraîchement creusé, Le laboureur marche en cadence; On voit jaillir le blé rosé De ses mains pleines d'espérance. Les étourneaux sur les sillons S'abattent comme un noir nuage Ou s'envolent par tourbillons Sur les pommiers du voisinage.

L'automne, d'un dernier regard Charme et dore cette journée; Fêtons, sans attendre plus tard, Le déclin si doux de l'année!

Plus d'hirondelles dans l'azur!
Une seule, vraie âme en peine,
Reste à l'écart sans abri sûr
Contre la froidure prochaine.
Tes sœurs, pauvre oiseau du bon Dieu,
Ne reviendront que l'autre année;
Viens, pour attendre au coin du feu,
Te blottir sous ma cheminée!

L'automne, d'un dernier regard Charme et dore cette journée; Fêtons, sans attendre plus tard, Le déclin si doux de l'année!

A notre nébuleux climat Plus d'un oiseau reste fidèle; Le peuplier est un grand mât Où la pie agite son aile; En haut chante un chardonneret; Le roitelet grimpe et s'abrite Au vieux chêne de la forêt; En bas pousse une marguerite.

L'automne, d'un dernier regard Charme et dore cette journée; Fètons, sans attendre plus tard, Le déclin si doux de l'année!

C'est que l'année a beau finir, On dirait qu'elle recommence, Et rien n'étouffe l'avenir; Herbe, fleurette, oiseau, semence Quand sur les arbres dépouillés, Corbeau des hivers, tu te poses, A la cime des cornouillers On voit déjà des bourgeons roses.

L'automne, d'un dernier regard Charme et dore cette journée; Fêtons, sans attendre plus tard, Le déclin si doux de l'année!

Le ciel rougit, l'air devient froid, Le sarment dans l'âtre petille; Allons nous chauffer à l'étroit, Au cercle aimé de la famille; Et là, devisant, esperant, Chacun racontera la sienne; Doux fruits, vin doux et rire franc Combattront le froid et la peine.

L'automne, d'un dernier regard Charme et dore cette journée; Fêtons, sans attendre plus tard Le déclin si doux de l'année!

# LA MUSIQUE

Langue de l'univers, musique aérienne,
Contraste harmonieux du silence et du bruit,
O puissance nouvelle et cependant ancienne
Comme l'invention du jour et de la nuit;
Tu nais du roulement des sphères dans l'espace
Par le souffle divin qui jamais ne se lasse;
Produite incessamment comme l'air et le feu,
O musique, fille de Dieu!

ŀ

En rhythmant notre joie, En charmant notre peine, Guide la caravane humaine
Dans le grand chemin bleu,
O musique, fille de Dieu!

De tes sons répandus, l'enfant qui vient de naître Essaye en bégayant à former un faisceau; Tout chante à son oreille, il veut prouver son être En modulant un son, comme un petit oiseau; Mais cette voix, plus tard, agrandie et rhythmée, Change en pas de géant les pas de ce pygmée; Amphyon fait monter, une lyre à la main, Les pierres du grand mur thébain.

En rhythmant notre joie, En charmant notre peine, Guide la caravane humaine Dans le grand chemin bleu, O musique, fille de Dieu!

La musique est la clef des plus profonds mystères Elle n'a pas besoin d'antres ni de trépieds : Orphée, avec sa lyre, attire les panthères, Et les tigres soumis viennent lécher ses pieds; Le vieil Homère, aveugle, en parcourant la Grèce, A pour guider ses pas la douce enchanteresse, Et son rhythme, surpris aux lois de l'univers, Rend impérissables ses vers.

En rhythmant notre joie, En charmant notre peine, Guide la caravane humaine Dans le grand chemin bleu, O musique, fille de Dieu!

L'orgue enfle ses tuyaux sous la voûte ogivale, Et vaguement traduit les murmures des bois. Hommes, femmes, enfants, chantent dans l'intervalle, Et l'airain, prisonnier dans l'étain, suit les voix; La tempête s'annonce aux éclats de la foudre, L'harmonie est intense, elle va se dissoudre Comme en gouttes de pluie, enfin monte un chant pur De rossignol en plein azur.

En rhythmant notre joie, En charmant notre peine, Guide la caravane humaine Dans le grand chemin bleu, O musique, fille de Dieu!

Arrache-toi d'un bond à ces voûtes de pierre; Musique, vole aux champs où sont les laboureurs; Beethoven dira la sublime prière Du travail arrosé par leurs larges sueurs; Il rhythme en la guidant vers la terre promise Cette lente cohorte, à la douleur soumise, Qui tend aux fleurs, aux fruits ses lèvres et ses mains Pour abréger les longs chemins.

En rhythmant notre joie, En charmant notre peine, Guide la caravane humaine Dans le grand chemin bleu, O musique, fille de Dieu!

Descends dans les cités où la foule s'agite, Et, même après Mozart, appelle du nouveau. Au-devant du Freyschutz elle se précipite; Rien ne peut apaiser sa grande soif du beau; Rossini vous enivre, et, par ses accents mâles Le maître Meyerbeer vous frappe et vous rend pâles Comme seront les morts au dernier jugement

Dans leur sombre épouvantement.

En rhythmant notre joie, En charmant notre peine, Guide la caravane humaine Dans le grand chemin bleu, O musique, fille de Dieu!

Ton pouvoir est si grand, ò musique sublime, Que Paganini seul, de son archet fiévreux, Tenait une assemblée, en faisait sa victime, Et d'un son vous rendait heureux ou malheureux : On se fait égorger aux durs accents du cuivre. Mais, ô frèles beautés, on désire de vivre Quand les touches d'ivoire, agiles sous vos doigts, Accompagnent vos douces voix!

En rhythmant notre joie, En charmant notre peine, Guide la caravane humaine Dans le grand chemin bleu, O musique, fille de Dieu!

#### LE REPOS DU SOIR

Quand le soleil se couche horizontal, De longs rayons noyant la plaine immense, Comme un blé mûr, le ciel occidental De pourpre vive et d'or pur se nuance; L'ombre est plus grande et la clarté s'éteint Sur le versant des pentes opposées; Enfin le ciel par degré se déteint, Le jour s'efface en des brumes rosées.

> Reposons-nous, Le repos est si doux! Que la peine sommeille Jusqu'à l'aube vermeille!

Dans le sillon, la charrue au repos Attend l'aurore et la terre mouillée; Bergers, comptez et parquez les troupeaux; L'oiseau s'endort dans l'épaisse feuillée. Gaules en main, bergères aux doux yeux A l'eau des gués mènent leurs bêtes boire; Les laboureurs ont délié les bœufs, Et les chevaux soufflent dans la mangeoire. Reposons-nous, Le repos est si doux! Que la peine sommeille Jusqu'à l'aube vermeille!

Tous les fuseaux s'arrêtent dans les doigts; La lampe brille, une blanche fumée Dans l'air du soir monte de tous les toits; C'est du repas l'annonce accoutumée: Les ouvriers, si las, quand vient la nuit, Peuvent partir, enfin la cloche sonne; Ils vont gagner leur modeste réduit, Où sur le feu la marmite bouillonne.

> Reposons-nous, Le repos est si doux! Que la peine sommeille Jusqu'à l'aube vermeille!

La ménagère et les enfants sont là, Du chef de l'âtre attendant la présence; Dès qu'il paraît, un grand cri: « Le voità! » S'élève au ciel, comme en réjouissance; De bons baisers, la soupe, un doigt de vin, Rendent la joie à sa figure blème; Il peut dormir, ses enfants ont du pain, Et n'a-t-il pas une femme qui l'aime!

> Reposons-nous, Le repos est si doux! Que la peine sommeille Jusqu'à l'aube vermeille!

Tous les foyers s'éteignent lentement;
Dans le lointain, une usine qui fume
Pousse de terre un sourd mugissement;
Les lourds marteaux expirent sur l'enclume:
Ah! détournons nos âmes du vain bruit
Et nos regards du faux éclat des villes;
Endormons-nous sous l'aile de la nuit,
Qui mène en rond ses étoiles tranquilles

Reposons-nous, Le repos est si doux! Que la peine sommeille Jusqu'à l'aube vermeille!

### LES ABEILLES

Quand de sa baguette de fée L'aurore a touché l'horizon, A ses feux bientôt échauffée, La ruche fait entendre un son; Ses bourdonnantes ouvrières Ouvrent, secouant le sommeil, Leur aile argentée aux lumières Qu'allume le nouveau soleil.

Diligentes abeilles,
Dans les blés, dans les treilles,
Dans les fleurs qu'irise le ciel,
Butinez, étincelantes,
Les sucs les plus purs des plantes,
Qui font le miel, qui font le miel.

Et des sommets touffus aux plaines, Sur chaque tige qui fleurit, A ces matinales haleines, Se fait entendre un léger bruit : Ce sont des cadences coupées, Des tremblements de violon, Que les abeilles occupées Font en récoltant le miel blond.

Diligentes abeilles, Dans les blés, dans les treilles, Dans les fleurs qu'irise le ciel, Butinez, étincelantes, Les sucs les plus purs des plantes, Qui font le miel, qui font le miel.

Comme une ouvrière, l'abeille, Si de près on veut l'observer, A sa brosse avec sa corbeille, Pour amasser et conserver; Avec ardeur elle s'attache Aux petites lèvres des fleurs: Dans leur poussière elle se cache, Et leur prend les sucs les meilleurs.

Diligentes abeilles,
Dans les blés, dans les treilles,
Dans les fleurs qu'irise le ciel,
Butinez, étincelantes,
Les sucs les plus purs des plantes,
Oui font le miel, qui font le miel.

Trèfles, serpolet, saxifrages, Gerbes d'or, tilleul, oranger, Fleurs des jardins et fleurs sauvages, Elles sauront tout mélanger; Gardez-les de la tithymale Et de tous les sucs vénéneux, Comme de l'orage et du hâle, Du froid et du temps pluvieux.

Diligentes abeilles,
Dans les blés, dans les treilles,
Dans les fleurs qu'irise le ciel,
Butinez, étincelantes,
Les sucs les plus purs des plantes,
Qui font le miel, qui font le miel.

Préservez-les de toute embûche D'oiseaux, frêlons et papillons; Car c'est un trésor, une ruche Pleine de ses fauves rayons; Si le vin pur nous fortifie, Le miel contient un doux esprit Qui, bien portants, nous purifie, Et qui, malades, nous guérit.

Diligentes abeilles,
Dans les blés, dans les treilles,
Dans les fleurs, qu'irise le ciel,
Butinez, étincelantes,
Les sucs les plus purs des piantes,
Qui font le miel, qui font le miel.

Sous la paille de sa toiture La ruche a son gouvernement, Ses castes, son architecture, Mème on y combat fréquemment; Jadis, pour les seules abeilles, Le mont Hymète avait des fleurs, Et la Fable, de cent merveilles A su poétiser leurs mœurs.

Diligentes abeilles,
Dans les blés, dans les treilles,
Dans les fleurs, qu'irise le ciel,
Butinez, étincelantes,
Les sucs les plus purs des plantes,
Qui font le miel, qui font le miel.

Mais les abeilles sont bannies: La betterave en nos guérets, La canne à sucre, aux colonies, Les exilent dans les forêts; Ah! que le miel si doux alterne Avec le sucre plus nouveau, L'antique est père du modernc, L'utile n'exclut pas le beau.

Diligentes abeilles, Dans les blés, dans les treilles, Dans les fleurs, qu'irise le ciel, Butinez, étincelantes, Les sucs les plus purs des plantes, Qui font le miel, qui font le miel.

# LA FÈVE

Fille d'Ève, Vous m'avez tenté, Me donnant la féve: J'accepte cette royauté, C'est la seule que je rêve.

Charbonnier est maître chez soi: A mes yeux, c'est un très-bon roi. Un forgeron à son enclume Vaut bien un roi taillant sa plume; Et, quand un de mes vers vous plaît, Mon esprit est un roitelet.

Fille d'Ève, Vous m'avez tenté, Me donnant la fève : · J'accepte cette royauté, C'est la seule que je rêve.

J'accepte avec grande gaieté Ce quart d'heure de royauté; Mais, ce soir, perdant ma couronne, Quelle existence monotone! Non, car ce charmant souvenir Au fond de mon cœur va fleurir.

Fille d'Ève, Vous m'avez tenté, Me donnant la fève : J'accepte cette royauté, C'est la seule que je rêve. Mais j'entends mon peuple en rumeur!
Il est jaloux de mon bonheur
Et s'insurge contre ma chance.
Une fraude, une connivence,
Un caprice m'aurait fait roi:
Eh bien! je suis despote, moi!

Fille d'Ève,
Vous m'avez tenté,
Me donnant la fève:
J accepte cette royauté,
C'est la seule que je rève.

Je dénonce à tous mes féaux L'oïdium, tous les fléaux; J'ordonne une moisson splendide, Avec une paix bien solide, Et j'étends mon large pardon, Roi de fève, à tout l'horizon.

Fille d'Ève,
Vous m'avez tenté,
Me donnant la fève :
J'accepte cette royauté,
C'est la seule que je rève.

Quant à vous, reine de beauté, Puisque votre témérité Vous fait ma vassale et sujette, Du gâteau jetez quelque miette De vos yeux bleus, qui sont si doux, Regardez au-dessous de vous!

Fille d'Ève, Vous m'avez tenté, Me donnant la fève : J'accepte cette royauté, C'est la seule que je rêve.

## LE CAMÉE

Je t'envoie un petit camée, O ma bien-aimée! Ciselé délicatement, En aimant.

Sur une agate très-fine
Ton beau profil se burine;
Effilée en petit bec,
Ta lèvre est un bijou grec;
Ton oreille est faite et brille
Comme une fraiche coquille;
Ton menton a le fini
D'un œuf, posé dans le nid.

Je t'envoie un petit camée, O ma bien-aimée! Ciselé délicatement, En aimant.

Ta joue est un nid de roses; Au coin de tes lèvres closes, Du sourire poind la fleur; Ton œil jette une lueur, Comme un bleu rayon de lunc A travers la forêt brune; Tes cils voilent sa clarté, Ton sourcil peint ta fierté.

Je t'envoie un petit camée, O ma bien-aimée! Ciselé délicatement, En aimant.

Ton front, blanc comme les cygnes, S'ensle avec de belles lignes; C'est comme un raisin serre Où couve le feu sacré. Pour compléter la figure Il manque la chevelure, Le cou si pur et le sein Dont j'ébauche le dessin.

Je t'envoie un petit camée, O ma bien-aimée! Ciselé délicatement, En aimant.

Tes cheveux, je les dénoue; Sur ta nuque, sur ta joue, J'aime à les voir voltiger; Faut-il mieux les arranger En grappes, tresses ou natte, Avec ruban d'écarlate, Rose ou bluet? tout va bien; Ils sont plus beaux avec rien.

Je t'envoie un petit camée, O ma bien-aimée! Ciselé délicatement, En aimant.

Vite, encore une retouche, Un baiser sur cette bouche; Qu'il pende tout alentour Une guirlande d'amour, Des roses, des tourterelles, Croisant leurs becs et leurs ailes. Cher camée! il faut encor L'armer d'une aiguille d'or.

Je t'envoie un petit camée, O ma bien-aimée! Ciselé délicatement, En aimant.

#### GOLO

Golo, tu me cherches noise, Et voudrais vendre mon lit? Ma muse est une sournoise Qui se plaît à ce conflit; Elle raille ta sottise, Elle est plus belle en chemise, Ta colère l'embellit.

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal; Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

Sur le fil et les aiguilles, Pour faire un gain suffisant, Qu'il faut abuser de filles! Te voilà riche à présent. L'esprit du voisin t'ennuie, Tu fais à la poésie Un procès de paysan.

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal; Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

Ton long nez en bec de canne Fourré dans les vieilles lois, Tu ne rêves que chicane, Toujours de nouveaux exploits! Je brûle tes paperasses; Tu seras puni des Grâces; Ton front poussera du bois.

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal;

# DE PIERRE DUPONT.

Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

On a raillé ta tournure Et ton ventre de melon, Même on a sur ta figure Compté plus d'un grain de plomb; Ton odeur est une peste; Énumérer tout le reste, Ma foi! ce serait trop long.

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal; Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

Sans exciter ma colère,
Sans atteindre à mon mépris,
Prends garde en ton atmosphère
De respirer mes lazzis,
Et de voir à ta poursuite,
Comme un vieux rat mis en fuite,
Tous les gamins de Paris.

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal; Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

Prends garde que sous ta porte N'arrive certain papier, D'où monte une odeur moins forte Que celle de ton soulier; Que, par derrière, on t'attache Un rat mort, et qu'on te lâche Tous les pétards du quartier.

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal: Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

Ta méchanceté me peine, Tu m'oses persécuter! Tu ne fais qu'enfler ma veine Et m'animer à chanter. Vieux grigou! je te pardonne; Je vais percer une tonne, Et veux t'en faire goûter!

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal; Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

Que ce vin est beau! sa flamme Fait petiller ton œil rond; J'en ferai boire à ta femme, Et les amours en riront. Golo, tu changes de face! Regarde-toi dans la glace, Porte la main à ton front!

Golo, prends garde à ma chienne, Tu lui fais mal; Prends garde qu'elle t'apprenne Un air de bal!

#### **LE FROID**

Le soleil à l'horizon trace
Un arc tous les jours plus étroit;
La terre se couvre de glace;
Les nuits sont longues... il fait froi l!
Dans l'azur, les astres sans nombre
Semblent aviver leur lueur;
Au loin, la neige efface l'ombre;
On voit scintiller sa blancheur.

Quoique sa rigueur nous défie, Il faut chanter l'hiver : C'est lui qui purifie, Durcit et fortifie Les germes de la vie, Au creuset bleu de l'air.

C'est aux pôles que la nature A bâti ses palais d'hiver, D'une splendide architecture De cristal et de jaspe clair. Aux remparts de glace éternelle, Par les siècles consolidés, Le givre ajoute une dentelle Et mille caprices brodés.

Quoique sa rigueur nous défie,
Il faut chanter l'hiver:
C'est lui qui purifie,
Durcit et fortifie
Les germes de la vie,
Au creuset bleu de l'air.

Déjà les oiseaux de passage, Cherchant le climat tempéré, La grue et le canard sauvage, En triangles ont émigré. A peine si dans les grisailles De l'air, qui semble une toison, Les corbeaux, amants des batailles, Paraissent noirs à l'horizon.

Quoique sa rigueur nous défie,
Il faut chanter l'hiver :
C'est lui qui purifie,
Durcit et fortifie
Les germes de la vie,
Au creuset bleu de l'air.

Les rennes, de leurs larges cornes, Le verglas hérissant leur peau, A travers des steppes sans bornes Guident un rapide traineau. Le Lapon du lait des femelles Et de leur chair sait se nourrir; Même il se taille des semelles Et des vêtements dans leur cuir.

Quoique sa rigueur nous défie, Il faut chanter l'hiver: C est lui qui purifie, Durcit et fortifie Les germes de la vie, Au creuset bleu de l'air.

Ceux qui chassent en Sibérie Les martres et le renard bleu Des nuits bravent l'intempérie Sous la tente, autour d'un grand feu : Le matin, plus de sentinelle! Elle est gelée, et les ours blancs Ont aiguisé leur dent cruelle Au marbre durci de ses flancs.

Quoique sa rigueur nous défie, Il faut chanter l'hiver: C'est lui qui purifie, Durcit et fortifie Les germes de la vie, Au creuset bleu de l'air.

Mais des aurores boréales Le petillement argenté Transporte, en ces nuits glaciales, Comme un reflet des jours d'été. Du plus loin qu'on voit la lumière, On croit encore à la chaleur. Vous qui grelottez sur la terre, Demain vous garde un jour meilleur.

Quoique sa rigueur nous défie,

Il faut chanter l'hiver: C'est lui qui purifie, Durcit et fortifie Les germes de la vie, Au creuset bleu de l'air.

#### LE RENOUVEAU

Quelque chose me dit: « Chante! » Je chanterai volontiers; Une brise murmurante Caresse les peupliers.

Au moment qu'on désespère,
Luit le soleil,
Et Dieu nous fait voir, bon père!
L'espoir vermeil.
Sur les cachots les plus sombres
Un astre luit;
Que de clarté dans tes ombres,
O noire nuit!

Quelque chose me dit: « Chante! » Je chanterai volontiers; Une brise murmurante Caresse les peupliers.

L'espoir descend, bon génie!
Me visiter:
J'entends, dans mon insomnie,
Les coqs chanter.
Les vents, avec des bruits d'ailes,
De maints pays
M'apportent de vos nouvelles,
O mes amis!

Quelque chose me dit: « Chante! » Je chanterai volontiers; Une brise murmurante Caresse les peupliers.

Quand la fatigue m'accable,
Je trouve encor
Du pain, du vin sur la table,
Et ce trésor
Qu'on nomme un ami : j'arrête
L'élan du cœur;
L'amitié simple et discrète
A sa pudeur.

Quelque chose me dit : « Chante! » Je chanterai volontiers; Une brise murmurante Caresse les peupliers.

Je vois nos champs de bataille,
Où les corbeaux
Naguère faisaient ripaille,
Devenir beaux;
L'herbe y couvre les squelettes;
J'y vois fleurir
Des touffes de violettes;
J'en veux cueillir.

Quelque chose me dit: « Chante! » Je chanterai volontiers; Une brise murmurante Caresse les peupliers.

Si mon amie est absente,
De loin j'entends
Sa voix fraiche et caressante
Comme un printemps.
Il vient une odeur de rose
De ce côté;
Mon cœur sur ton cœur se posc,
O ma beauté!

Quelque chose me dit: « Chante! »
Je chanterai volontiers;
Une brise murmurante
Caresse les peupliers.

#### LE MOIS DE MARS

Le soleil blanc dans le ciel bleu A travers la vitre t'invite; Ne quitte pas le coin du feu, Tant qu'une toux âpre t'agite; De mars les rayons sont trompeurs : Ta cheminée a des jacinthes, Des tulipes aux cent couleurs; Ne va pas éveiller mes craintes.

Ne quitte pas ton doux abri, Ma fleur voilée; La rose du pêcher fleuri Périt, A la moindre gelée.

Je vois dans le calendrier
Mars ouvrir la saison fleurie
Avec sa tête de bélier;
Il fait reverdir la prairie.
Lucine accomplit ses travaux;
S'allégeant du poids qui l'oppresse,
La brebis met bas ses agneaux,
Si vifs quand ta main les caresse!

Ne quitte pas ton doux abri, Ma fleur voilée; La rose du pêcher fleuri Périt, A la moindre gelée. Le hâle souffle, et les guérets
Recouvrent les jaunes charrues;
Bœufs et chevaux rompent leurs traits;
L'air se remplit du bruit des grues.
Hâle en mars annonce produit,
Dit un vieux proverbe; de même,
Le laboureur se réjouit
S'il voit mars tomber en carême.

Ne quitte pas ton doux abri, Ma fleur voilée; La rose du pêcher fleuri Périt, A la moindre gelée.

De ta fenètre en tous les sens Tu vois le premier vert s'étendre Sur les plaines et les versants; Peut-on rêver rien de plus tendre? Dans le lointain les bois sont roux Et gardent leur belle fourrure; Imite-les tant que la toux Ébranle ta frèle structure.

Ne quitte pas ton doux abri, Ma fleur voilée; La rose du pêcher fleuri Périt, A la moindre gelée.

Avant d'être verts, les buissons Se couronnent d'épines blanches : Faut-il te dire les chansons Qui traversent l'air et les branches? C'est une joyeuse rumeur : Les merles raillent les fauvettes. J'oubliais! aspire l'odeur De ces premières violettes!

Ne quitte pas ton doux abri, Ma sleur voilée; La rose du pêcher fleuri Périt, A la moindre gelée.

Mars est vaincu <sup>1</sup>, plus de hasards! Et le zouave s'en console En buvant la bière de mars Côte à côte avec son idole. Ce mois fatal me semble long: Quand donc reviendra l'hirondelle, Et le rossignol du vallon, Pour qu'elle aussi rouvre son aile?

Ne quitte pas ton doux abri, Ma fleur voilée; La rose du pecher fleuri Périt, A la moindre gelée.

## LES ŒUFS DE PAQUES

O saison diaprée, D'émeraude parée, Fête Pâques vermeil! Printemps doux et splendide, Rompant ta chrysalide, Ressuscite au soleil!

Aux douceurs d'un paisible somme Un grand bruit arrache vos yeux : Les cloches reviennent de Rome En carillonnant à pleins cieux; Tout respire un bel air de fête, Enfin Pâques est de retour;

<sup>1</sup> Allusion à la prise de Sébastopol.

Un ne voit que fraîche toilette, Souliers fins et bas blancs à jour.

O saison diaprée, D'émeraude parée, Fète Pâques vermeil! Printemps doux et splendide, Rompant ta chrysalide, Ressuscite au soleil!

Les forêts, qui l'hiver sont veuves, Sentent revivre leurs couleurs; Les prés ont mis des robes neuves D'un vert tendre semé de fleurs. Ce sont tapis de pâquerettes; Même pour ce jour il y a De l'oseraie, humble fleurette Que l'on appelle alleluia.

O saison diaprée, D'émeraude parée, Fête Pâques vermeil! Printemps doux et splendide, Rompant ta chrysalide, Ressuscite au soleil!

Du printemps les molles haleines
Font aux poules un clair gosier,
Les œufs de Pâques, par douzaines,
Tombent frais dans le poulailler.
Aux champs, les bambins vont en bande
Quêter des œufs sur chaque seuil;
La fermière a sa blanche offrande
Toute prête, et son bel accueil.

O saison diaprée, D'émeraude parée, Fête Pàques vermeil! Printemps doux et splendide, Rompant ta chrysalide, Ressuscite au soleil!

## DE PIERRE DUPONT.

D'enfants une troupe éveillée A la vitre d'un confiseur Regarde une poule empaillée Dont l'aile couve leur bonheur. Ces œufs recèlent un mystère : Bonbons, joujoux, douce leçon! Ainsi, quand il fait froid, la terre Cache l'espoir de la moisson.

O saison diaprée, D'émeraude parée, Fête Pâques vermeil! Printemps doux et splendide, Rompant ta chrysalide, Ressuscite au soleil!

Jésus du tombeau ressuscite
Après trois jours enseveli,
Confondant la race hypocrite
Qui croit au néant, à l'oubli;
Rien ne meurt, la moindre parcelle
Trouve place au céleste azur:
Au seuil de la vie éternelle
Il faut apporter un cœur pur.

O saison diaprée, D'émeraude parée, Fête Pâques vermeil! Printemps doux et splendide, Rompant ta chrysalide, Ressuscite au soleil!

# LE SIÉGE DE SÉBASTOPOL

1858

D'Odessa la blanche fumée, Et de Bomarsund le canon, Au gré de notre double armée Ont-ils vengé Sinope? Non. De l'Alma la claire victoire D'Inkerman le sanglant succès, N'étaient que des arrhes de gloire: Ce n'était pas encore assez.

L'aigle double tient bon sur cette citadelle, Et l'on a beau Tirer sur cet oiseau; Il crie encore et bat toujours de l'aile : Soldats, il faut Viser plus haut!

> Nous avions débarqué sans peine, Et nous pensions, d'un tour de main, Après avoir battu la plaine, Battre les forts le lendemain. Ces tours de granit imprenables N'ont d'accès que par le ciel bleu; Nos soldats, quoique vulnérables, Sont des salamandres au feu.

L'aigle double tient bon sur cette citadelle, Et l'on a beau Tirer sur cet oiseau; Il crie encore et bat toujours de l'aile : Soldats, il faut Viser plus haut!

> Dans ces lamentables batailles, Quel mutuel acharnement! Les Russes comme des murailles Résistaient au bombardement. Les zouaves comme des chèvres Escaladaient les défilés: Les ennemis comme des lièvres Fuyaient, une fois ébranlés.

L'aigle double tient bon sur cette citadelle, Et l'on a beau Tirer sur cet oiseau; Il crie encore et bat toujours de l'aile : Soldats il faut Viser plus haut!

Embourbés jusqu'à la ceinture, Dans la pluie et le froid des nuits, Les fléaux, la température, Sont nos plus cruels ennemis. De nos chasseurs la carabine Ajuste à plus de mille pas, Et leur calcul certain devine Le but que leur œil ne voit pas.

L'aigle double tient bon sur cette citadelle,
Et l'on a beau
Tirer sur cet oiseau;
Il crie encore et bat toujours de l'aile:
Soldats, il faut
Viser plus haut!

Vers les murs la tranchée avance; On les enjamberait d'un saut : On bride notre impatience; Que le clairon sonne l'assaut! Prenons le chemin de la bombe, Qui s'élève au-dessus du sol, Trace une courbe immense et tombe Sur les toits de Sébastopol.

L'aigle double tient bon sur cette citadelle,
Et l'on a beau
Tirer sur cet oiseau;
Il crie encore et bat toujours de l'aile:
Soldats, il faut
Viser plus haut!

Des deux parts quelle boucherie! Que de morts! Il faut en finir; Mais non pas sans que la Patrie N'ait, au retour, à nous bénir : Du droit des gens elle est jalouse ; Appuyons-le de nos fusils, Et songeons qu'en dix-huit cent douze Un autre czar nous a trahis<sup>4</sup>.

L'aigle double tient bon sur cette citadelle,
Et l'on a beau
Tirer sur cet oiseau;
Il crie encore et bat toujours de l'aile:
Soldats, il faut
Viser plus haut!

## COURTE ET BONNE º

Courte et bonue,
Tel est mon refrain.
Au plaisir je m'abonne;
Je ne dois rien à personne,
Je me moque du genre humain.

Il me faut, lorsque je m'habille, Des bas finement tricotés Par une fillette gentille De seize ans au plus, tout comptés; Grand feu des la fin de septembre Jusqu'à la Saint-Jean tout au moins, Pantoufies et robe de chambre: Toute sorte de petits soins.

Courte et bonne, Tel est mon refrain. Au plaisir je m'abonne;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La veille du traité de Tilsitt, l'empereur Alexandre était à notre merci, et, le lendemain, il préparait la coalition des puissances contre nous. <sup>2</sup> Il n'est pas besoin de dire que cette chanson, légèrement satirique, n'exprime pas du tout les sentiments personnels de l'auteur.

P. D.

Je ne dois rien à personne, Je me moque du genre humain.

Au saut du lit un petit verre
De cognac de vingt ou trente ans,
Pour chasser de mon atmosphère
Les brouillards et les mécontents.
J'ai pris le genre humain en grippe,
Mais Rose avance à petits pas:

— Rose, tu vas hourrer ma pipe
Et dire que je n'y suis pas.

Courte et bonne, Tel est mon refrain. Au plaisir je m'abonne; Je ne dois rien à personne, Je me moque du genre humain.

J'aspire de larges bouffées Que j'exhale en faisant des ronds. Dans ce nuage on voit des fées, Des sylphes dans ces fumerons. Midi sonne, la table est prête, Et l'appétit me tient rigueur! — Rose, fais monter ce poête, Qui déjeune d'un si bon cœur.

Courte et bonne, Tel est mon refrain. Au plaisir je m'abonne; Je ne dois rien à personne, Je me moque du genre humain.

Cher, abandonne ce madère Qui se récolte à Carpentras; Je verse dans ce petit verre D'un vieux cru que tu goûteras. Ce matin tu n'es pas en verve; Est-ce que ton cerveau maigrit? Voyons, que faut-il qu'on te serve Pour te donner un peu d'esprit? Courte et bonne,
Tel est mon refrain.
Au plaisir je m'abonne;
Je ne dois rien à personne,
Je me moque du genre humain.

Qu'on attelle! De ma pouliche Viens voir l'allure et les harnais! C'est tout ce qu'on fait de plus riche. Regarde aussi mes deux poneys. Au bois, de nos grandes coquettes Viens voir le plumage muer. Je fais tourner toutes les têtes : C'est très-gênant de saluer.

Courte et bonne, Tel est mon refrain. Au plaisir je m'abonne; Je ne dois rien à personne, Je me moque du genre humain.

Est-ce au Palais-Royal qu'on dîne?
Va-t-on ce soir à l'Opéra,
Au bal? Les vins et la cuisine
Inspireront ce qu'on fera.
Diable, diable! quelle existence!
Cela peut-il durer toujours?
Un soir, il faut donner quittance
A ces pauvres petits amours.

Courte et bonne,
Tel est mon refrain.
Au plaisir je m'abonne;
Je ne dois rien à personne,
Je me moque du genre humain.

Il me faudra, pour la campagne, Un char à bancs américain, Ferré d'acier pour la montagne, Et doublé d'un frais maroquin,

#### DE PIERRE DUPONT.

Plus, droit de chasse, droit de pêche; Plaines, grands bois et bel étang. On jasera... Qui vous empêche, Mes beaux parleurs, d'en faire autant?

Courte et bonne, Tel est mon refrain. Au plaisir je m'abonne; Je ne dois rien à personne, Je me moque du genre humain.

Si l'âge l'ordonne, on se range : On coiffe un bonnet de coton Enrubané d'une fontange, Comme un joli petit mouton. On se fait chanter des prières, On siège au banc des marguilliers, Et l'on couronne des rosières Oui vous brodent des oreillers.

Courte et bonne,
Tel est mon refrain.
Au plaisir je m'abonne;
Je ne dois rien à personne,
Je me moque du genre humain.

#### LA BLESSURE

Le ciel chaud est couleur d'ardoise, Le soleil est de diamant; Le bûcheron, qui tout déboise, Lève sa hache lourdement. Quoiqu'il travaille sans se plaindre, On entend, quand s'abat le fer, L'homme, le fer et l'arbre geindre: Le sol tremble, on sent vibrer l'air. La corneille croasse Et les loups ont hurlé; Mais la colombe passe: Au hois elle a volé.

Des oiseaux la grande famille S'effarouche et veut s'envoler; Sous les écorces, la chenille S'arrête un moment de filer. Le nuage des cantharides Monte vert du frêne puant; Mille fourmis sortent des rides Et des trous du chêne géant.

La corneille croasse
Et les loups ont hurlé;
Mais la colombe passe:
Au bois elle a volé.

Soudain un cri poignant s'élève, La hache n'a point résonné; C'est un sanglot que l'air achève, Dont les oiseaux ont frissonné: La forêt jusqu'en sa racine A cette plainte a répondu; Jusqu'au poil des bêtes devine Le sang de l'homme répandu.

La corneille croasse Et les loups ont hurlé; Mais la colombe passe: Au bois elle a volé.

Le bûcheron, à bout de peincs, D'un coup de hache dévoyé A touché le réseau des veines Qui reliaient la jambe au pied! Par la blessure tuit la vie, La terre boit ce noble sang. Faut-il que la hache dévie Pour frapper un muscle agissant! La corneille croasse Et les loups ont hurlé; Mais la colombe passe: Au bois elle a volé.

La mouche bleue au flanc fertile Sur ce beau sang vient se poser, Et ne voit dans cet homme utile Qu'un cadavre à décomposer. Qu'on épande sur la blessure L'eau fraîche pour la nettoyer; Qu'on y fasse une ligature; Donnez des feuilles de mùricr!

La corneille croasse Et les loups ont hurlé; Mais la colombe passe: Au bois elle a volé.

Apportez des tousses de mousse!
L'œil est ouvert, mais sans rien voir;
Le cœur n'a plus cette secousse
Qui vous laisse une ombre d'espoir.
Avec une voix d'alouette
Une fille du bois descend;
Devant le corps elle s'arrête,
Et voit son père dans son sang!

La corneille croasse Et les loups ont hurlé; Mais la colombe passe: Au bois elle a volé.

Au lieu de rester indécise, Elle s'attache au plus pressé; Elle déchire sa chemise, Et le bûcheron est pansé: Lors le torrent des pleurs abonde Sur ce visage vénéré, Et, par la vertu de cette onde, O miracle! il a respiré. La corneille croasse
Et les loups ont hurlé;
Mais la colombe passe:
Au bois elle a volé.

Je me sentais bien, dit le père, Qui recouvre à l'instant la voix; Faut-il donc revenir sur terre Pour y couper toujours du bois! Tu m'as blessé, ma vieille hache: C'est mal, et tu me le paieras, Mais mon sang ne fait pas de tache, Je sens encore mes deux bras.

La corneille croasse Et les loups ont hurlé; Mais la colombe passe: Au bois elle a volé.

Un brancard jusqu'à sa chaumine A ramené le bûcheron; Il y fait une triste mine Et semble subir un affront. La fille de ce vieil hercule Lui dit, posant un frais baiser Sur son front que la fièvre brûie Mon père, il faut vous reposer!

La corneille croasse Et les loups ont hurlé; Mais la colombe passe: Au bois elle a volé.

# JEAN TRÉMALEU

Jean Trémaleu, bon drille, Possède un gros bon sens Par son esprit il brille Dans le quartier des Innocents.

Parti des ajoncs de Bretagne, Quittant ses guêtres pour des bas, De Paris il fit la campagne, Y soutint de rudes combats. La misère fut son école Et le travail son protecteur; Aujourd'hui son air bénévole Vous dit: J'ai vaincu le malheur.

Jean Trémaleu, bon drille, Possède un gros bon sens; Par son esprit il brille Dans le quartier des Innocents.

La nuit, sur le carreau des halles, Orné du chapeau blanc des forts, Des fruits il décharge les balles, Le jour travaille sur les ports. La hauteur d'un sac de farine, La capacité d'un tonneau, Ne pèsent pas à son échine Plus qu'au vieux chène un jeune oiseau.

Jean Trémaleu, bon drille, Possède un gros bon sens; Par son esprit il brille Dans le quartier des Innocents.

Il a, dans mainte circonstance,
Pour d'autres exposé sa peau,
A tous prétant son assistance,
Sans l'écrire sur son chapeau.
Comme un vrai chien de Terre-Neuve
Il sait rattraper un noyé;
Son courage, mis à l'épreuve,
Pas une fois n'a louvoyé.

Jean Trémaleu, bon drille, Possède un gros bon sens; Par son esprit il brille Dans le quartier des Innocents.

N'a-t-il pas pris sur sa veillée Le temps de savoir lire un peu? Dans sa cervelle émerveillée Le vieil esprit gaulois prend feu. Il vous récite du Molière, Aux halles, Molière est forain, Et chante, en guise de prière, Matin et soir, un gai refrain.

Jean Trémaleu, bon drille, Possède un gros bon sens; Par son esprit il brille Dans le quartier des Innocents.

N'essayez pas de faire luire A ses yeux le jaune métal! Vous verriez sa lèvre sourire; Son cœur ne connaît pas le mal. Plus fier que la haute montagne Qui voit le marécage en bas, Il ne prend que l'argent qu'il gagne Avec son échine ou ses bras.

Jean Trémaleu, bon drille, Possède un gros bon sens; Par son esprit il brille Dans le quartier des Innocents.

Jean Trémaleu, c'est la nouvelle, Voit l'instant de se marier; Il choisit, dit-on, la plus belle, La sleur, le dessus du panier. C'est une sête sur la place, Tout le monde en est réjoui; Qu'il se marie, et qu'il nous sasse Des ensants qui soient comme lui! Jean Trémaleu, bon drille, Possède un gros bon sens; Par son esprit il brille Dans le quartier des Innocents.

#### APPEL DE LA FRANCE AUX NATIONS

A L'OCCASION DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE.

Paris, 1855.

Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison!

Nous y comptons, tu viendras la première, De tes beaux pieds effleurant le détroit, Notre ennemie antique, ô Angleterre! Dorénavant amie au nom du droit. Tu tiens toujours le trident de Neptune, Et, la vapeur activant ton essor, Tes vieux marins ont trompé la fortune, Tes ouvriers changent le fer en or.

Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison!

Passe le Rhin, ò classique Allemagne! Du Valhalla déserte les parvis; Que la science en nos murs t'accompagne, Notre esprit s'ouvre à tes doctes avis. De l'avenir le problème s'agite, Longtemps muri par ta réflexion; Le rêve est lent, le temps se précipite; Viens te mêler à la grande action!

Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison!

Viens du couchant, traverse l'Atlantique, L'étoile au front, tenant ton pavillon Tout parsemé d'étoiles, Amérique, Des cieux nouveaux apportant le rayon! T'en souvient-il? ta jeune indépendance Eut pour parrain le dernier des vieux rois: Fille majeure, à ta mère la France Enseigne donc à garder purs ses droits.

Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison!

Hospitalier comme aux âges antiques, Tu fis accueil au malheur exilé, Abdul-Medjid, gardien de nos reliques, De l'Orient tu conserves la clef. Viens du Bosphore, et, de ton cimeterre, Tout damassé jadis de sang chrétien, Aux nations fais un don volontaire, Puisque leur droit est devenu le tien. Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison!

Passez les monts, Alpes ou Pyrénées, Jeune Italie, Espagne aux vieilles mœurs! Dépouillez-vous des formes surannées, Ouvrez les yeux aux modernes lueurs! Slaves, Latins, ô Hongrie! ô Pologne! A l'industrie envoyez des guerriers, Car elle sait tailler de la besogne A tous les bras, et manque d'ouvriers.

Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison!

L'Inde, l'Afrique et les îles lointaines Apporteront leurs plus vives couleurs Sur cachemire et blanche porcelaine, De leurs climats reslétant les splendeurs; Argile d'or et de soleil pétrie, Luxe vivant d'arbres, de sleurs, de fruits : A tant de sève ajoutons l'industrie; Le ciel sera jaloux de nos produits.

Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison

En cette halte, il semble que la terre Se reconnaisse et cherche son destin; La paix ici fait contraste à la guerre, Dont le canon tonne dans le lointain. De la Russie il faut pleurer l'absence. Et sur son aigle étendre un voile noir; O nations! pour consoler la France, Attestez-lui qu'elle a fait son devoir!

Accourez, peuples de la terre, De tous les bouts de l'horizon! Que chacun porte sa bannière; Mais qu'autour de chaque blason L'olivier s'entrelace au lierre! De la discorde et de la guerre Éteignons le dernier tison!

## LE BARBIER DE VILLAGE

Dans un méchant petit village Qui se dérobe à vos regards, L'été, caché dans le feuillage, L'hiver, noyé dans les brouillards, Certain barbier tient sa boutique, Type grotesque du passé, A qui je donnai ma pratique, Un beau dimanche, étant pressé.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau.

Distinguez-vous la silhouette De ce plat à barbe en fer-blanc, Comme une vieille girouette Au vent grinçant et miaulant? Entrez par la porte cochère, De ces fagots faites le tour, Cherchez un taudis sans lumière Qui se cache au fond de la cour.

į

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau.

S'il vous reste quelque espérance, Passant, laissez-la sur le seuil! Ce perruquier à barbe rance Darde sur vous son mauvais œil; Vous découvrez dans les ténèbres Les noms des grands suppliciés, L'image des crimes célèbres A Saint-Claude coloriés.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau.

Si vous désirez de l'eau fraîche, Dans un coin sombre git un seau, Et, si la mare n'est point sèche, Vous-même allez puiser de l'eau. Un plat à barbe, antique vase, S'offre en morceaux à votre main; Si vous espérez qu'on vous rase, Vous pouvez repasser demain.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro' Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau. Voyez-vous pas que ma main tremble?
Dit notre homme avec un soupir;
Un petit verre, ce me semble,
Serait bon pour la raffermir.
Vous acceptez par politesse
La liqueur qu'il vous faut payer;
L'eau-de-vie emporte la pièce,
Elle vous rase le gosier.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau.

Sa main tremble encor davantage; Vous tremblez rien que de la voir S'approcher de votre visage; Vous apercevez un miroir: C'est un tesson, une parcelle D'un miroir autrefois brisé; Tout près, aù bout d'une ficelle, Pend un rasoir mal aiguisé.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau.

Si du linge l'on s'inquiète, Ou de la propreté, tout beau! Faudrait-il pas une serviette Exprès pour ce joli museau! La serviette de tout le monde N'est point assez bonne pour lui! Que voulez-vous que l'on réponde? Tout autre se serait enfui.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En yrai bourreau, en vrai bourreau. Donc je me rase en patience, Quand les ivrognes du pays Chez le barbier prennent séance, Gesticulant, poussant des cris. On raille, on braille, on se dispute; Je suis l'objet de l'entretien Et la victime de la lutte; Le sang coule : c'était le mien.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau.

Échaudé par cette aventure, Je n'y serai jamais repris. Oui, par ma barbe, je le jure, Par ma barbe longue depuis. Avant d'aller livrer toi-même Ta tête au fer d'un ignorant, Sois barbu comme Polyphème, Barbe-Bleue ou le Juif-Errant.

Adieu la musicale phrase Du galant barbier Figaro! Ce perruquier vilain vous rase En vrai bourreau, en vrai bourreau.

#### LA JOIE

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

Ce matin n'est-il pas joyeux? Le soleil, levé radieux, Aux champs, aux forêts, aux prairies, Fait ses présents de pierreries.
L'horizon est harmonieux;
Les oiseaux, secouant leur plume,
Chantent l'aurore à plein gosier;
On se lève pour travailler;
Le maréchal bat son enclume.

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

Aux abreuvoirs désaltérés,
Les troupeaux s'en vont dans les prés;
Autour, les chiens de berger courent,
Les grands attelages labourent,
Le ciel s'éclaire par degrés.
Des sillons l'alouette monte
D'un coup d'aile capricieux;
Sa voix perçante emplit les cieux;
La poule chante après la ponte.

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

Les villages sont pleins de bruits; Les cabaretiers voient leur huis Encombré de vieilles pratiques : On ouvre gaiement les boutiques, On porte le lait et les fruits. La diligente lavandière, Jetant au vent à belles dents Son rire et ses lazzi mordants, De savon blanchit la rivière.

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

Labourez ou forgez le rail,
La joie est fille du travail
Et de la bonne conscience;
C'est le prix de la patience.
Au fond des mers luit le corail;
La rose éclôt dans les épines.
Que de pics il faut ébrécher
Pour trouver l'or et pour chercher
Le diamant au fond des mines!

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

Quand l'homme qui cherche a trouvé Le problème longtemps rêvé, Comme la poule, après l'œuf, chante, Sa joie en est extravagante : On croirait le monde sauvé. Ne blâmons point cette faiblesse; Quand des parents voient leur enfant Venir au jour, qui leur défend Un grand mouvement de tendresse?

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

Après un combat meurtrier Revenez avec un laurier, On vous choie et l'on vous embrassa; On aime à retrouver sa place Chastement gardée au foyer. Après une noble conquête Pour le droit et la liberté, On voit tout un peuple en gaieté Boire et chanter des airs de fête.

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

Mais dans le bois silencieux L'oreille entend un bruit soyeux, Et sous des pas craque la feuille. Un couple amoureux s'y recueille; Les branches leur cachent les cieux; Ils se communiquent leur flamme En des mots pleins de déraison; Leur joie éclaire l'horizon; Tout le ciel descend dans leur âme.

Chantons la joie avec transports, Chers compagnons, tendres compagnes; Elle découle des cœurs forts, Comme l'eau descend des montagnes.

## L'EXPOSITION UNIVERSELLE

A VOL D'OISEAU.

Paris, 1855.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis? Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

Ces arcs de fonte et ces voûtes de verre Sont une tente où, de toute la terre, Les nations ont rendez-vous. Chacune y vient, de ses œuvres parée, Et, s'y voyant aux autres comparée, A ses juges fait les yeux doux.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis? Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

Voyez d'ici la fée aux trois royaumes De l'Industrie évoquer les fantômes Des antres noirs à fleur de sol, Filant, forgeant des rails jusqu'aux aiguilles; Keepsake en main, l'œil dans le bleu, ses filles Rèvent au chant du rossignol.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis? Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

Pour le soldat l'Autriche a l'écarlate Et le drap blanc; d'édredon et de ouate <sup>1</sup> Elle forme des lits soyeux; La volupté caressante et cruelle Entre ses bras sur ce duvet t'appelle, Jeune homme, et te crève les yeux!

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis? Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

Fusils de tir et longs sabres de guerre, Canons d'acier! La Prusse militaire

<sup>&#</sup>x27;Cet hiatus est exceptionnel, le mot ouate étant lui-même une exception, et se prononçant comme s'il y avait une aspiration.

Fait à l'Europe ces présents Entremêlés d'ambre et d'orfévrerie. Meure la guerre! On sert mieux sa patrie Avec des outils d'artisans!

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis? Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

La Grèce antique et l'antique Florence,
Dans un regret cherchant une espérance,
Envoient quelque fier monument.
Daguerre fait revivre Michel-Ange,
Le Parthénon, Cellini; quand tout change,
L'art demeure éternellement.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis? Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

L'Espagne en est aux lames de Tolède ; Cambrant ses reins dans sa basquine raide Elle prélude au boléro; Dans son Prado l'éclat des escopettes Se mêle au bruit des folles castagnettes, Et la mantille au sombrero.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis? Dans tes rameaux, terre de France. Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

De Mahomet la race guerroyante Pour ses chevaux a la housse brillante De velours rouge épinglé d'or, Pour ses houris les bibliques sandales, Pour ses soldats les caftans que les balles Rendent plus précieux eucor.

Quelle est ce:te arche d'alliance Où tant de peuples sont unis! Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

L'Inde et la Perse ont l'arme défensive Où le poison mord la blessure vive, Tout un luxe individuel : Ilabits lamés, châles, flèches sauvages; Tigres lâchés, qu'ils feraient de ravages, S'ils ne s'endormaient sous leur ciel!

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis! Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

Des cieux lointains où la zone est torride, Viennent les sucs dont l'Europe est avide : • Teintes de pourpre et liqueurs d'or. L'Afrique, après de si grands sacrifices, Dit à la France, envoyant ses prémices : Je suis ton grenier, ton trésor.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis! Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

New-York envoie une simple balance: Que dirons-nous de l'hôtesse la France? Ses œuvres même la loueront. Son grand renom n'est point une chimère, Chaque Français, en regardant sa mère, Peut ici relever le front.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis! Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

Mais l'Industrie est ici la maîtresse, Et la vapeur, la fée enchanteresse, Qui de ce corps est le cerveau. Mille taureaux sont moins robustes qu'elle, Elle dépasse au vol une hirondelle; C'est l'àme du monde nouveau.

Quelle est cette arche d'alliance Où tant de peuples sont unis! Dans tes rameaux, terre de France, Que d'oiseaux de toute nuance Ont fait leurs nids!

## RAYON DE SOLEIL

Ilier j'étais sérieuse, Je mourais d'ennui, Et me voilà joyeuse, Rieuse, Aujourd'hui.

La gaieté vous arrive
On ne sait d'où;
On a l'humeur plus vive,
L'esprit plus fou;
On est, si l'on se mire,
Charmante à voir.

On éclate de rire A son miroir.

Hier j'étais sérieuse, Je mourais d'ennui, Et me voilà joyeuse, Rieuse, Aujourd'hui.

Comme, sur chaque tige,
Un papillon,
L'on joue et l'on voltige
Dans un rayon;
Comme un bouvreuil on chante
A plein gosier;
Dans ses cheveux on plante
Tout un rosier.

Hier j'étais sérieuse, Je mourais d'ennui, Et me voilà joyeuse, Rieuse, Aujourd'hui.

D'un doigt distrait l'on trace Un nom rêvé; Le pied mutin l'efface Inachevé. On craint une surprise, Un bruit de pas; On cause avec la brise, On parle bas.

Hier j'étais sérieuse, Je mourais d'ennui, Et me voilà joyeuse, Rieuse, Aujourd'hui.

D'un mouvement de hanche La soulevant, Avec sa robe blanche
On fait du vent.
Oh! si j'étais ailée,
Plumes en l'air,
Je prendrais ma volée
Dans le bleu clair!

Hier j'étais sérieuse, Je mourais d'ennui, Et me voilà joyeuse, Rieuse, Aujourd'hui.

Mais j'ai vu quelque chose Dans le gazon; Ma joue en est plus rose, J'ai le frisson... Ce n'était qu'une alerte A ma gaieté; Une grenouille verte Avait sauté.

Hier j'étais sérieuse, Je mourais d'ennui, Et me voilà joyeuse, Rieuse, Aujourd'hui.

# LA PRISE DE SÉBASTOPOL

8 septembre 1855.

La plus formidable muraille, Vomissant boulets et mitraille, Est cernée en un cercle étroit, Et croule devant une armée, Quand elle s'élance animée De la force qui vient du droit : Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

La Russie avait pour frontière Sébastopol, pierre angulaire De l'orgueil impuni des czars; Il avait la mer pour ceinture; Le génie avec la nature Avait combiné ses remparts.

Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

Les czars, dans ce nid de pirates, Amassant vaisseaux et frégates, Révaient l'empire universel: D'abord, le trône de Byzance, C'était le chemin de la France; Ils bâtissaient une Babel.

Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire,
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

La Turquie a levé la tête; La France, toujours toute prête, La France, le soldat de Dicu, Joint son épée au cimeterre. Et dit à sa sœur l'Angleterre : De Sinope éteignons le feu!

Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

C'est une tache dans l'histoire Et dans les flots de la mer Noire, Que vengera le talion; La flotte turque fut brûlée: La flotte russe, au port coulée, En sera l'expiation.

Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

Mais avant, quelle horrible guerre! En maint combat notre bannière Se couronne de frais lauriers; Toute autre victoire est facile, Mais, pour emporter cette ville, Quatre peuples sont alliés!

Victoire!
Cet empire si haut muré,
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

En tête de la forteresse La tour de Malakof se dresse Comme un formidable géant : Zouaves, chasseurs et génie, Quelle patience infinie! Ce siège est un gouffre béant.

Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

Tout un an couchés sur la dure, Dans la boue et dans la froidure, Par le choléra décimés; L'été, tombant comme des mouches. Tiraillés par les escarmouches; Les cieux vont être désarmés!

Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

En plein midi, le clairon sonne; A l'assaut! et que chacun donne! Les morts aplanissent le sol: Nos soldats sont comme une trombe; La tour de Malakof succombe, Et nous avons Sébastopol!

Victoire!
Cet empire si haut muré
N'était qu'un fantôme illusoire;
La Russie a sombré:
Victoire!
La Russie a sombré.

## ÉPITHALAME

#### LÉGENDE BERRICHONNE

Δl'occasion du mariage de mon ami Clément Laurier.

Sur les bords de la Creuse, Rivière au flot doré, Une existence heureuse Sous un ciel tempéré, Telle fut votre enfance; L'horizon s'agrandit, Sur votre adolescence Le soleil resplendit.

Le chêne a plus d'ombrage, La vigne a plus d'essor; Oh! le doux mariage D'où naitront des fruits d'or!

De chênes et de vignes
Le site est couronné,
De verdoyantes lignes
L'horizon est borné.
Le ciel, de bleu, de rose,
D'orange se revêt;
Le regard s'y repose
Comme sur un duvet.

Le chêne a plus d'ombrage, La vigne a plus d'essor; Oh! le doux mariage D'où naitront des fruits d'or!

Là, deux enfants naquirent; L'ainé fut le garçon; Les Muses lui sourirent, Il est leur nourrisson. Pour couronner sa vie, La vierge vint après,

#### DE PIERRE DUPONT.

Naīve à faire envie Aux oiseaux des forêts.

Le chêne a plus d'ombrage, La vigne a plus d'essor; Oh! le doux mariage D'où naîtront des fruits d'or!

Ces près, ces bois, cette onde, Ont vu leurs premiers jeux, Et maintenant le monde Leur dit: Soyez heureux! Que vos mains soient bénies Par le mystique anneau, Que vos tiges unies Ne soient plus qu'un rameau!

Le chêne a plus d'ombrage, La vigne a plus d'essor; Oh! le doux mariage D'où naîtront des fruits d'or!

L'époux, par sa parole, Plus belle qu'un blason, Ajoute une auréole, O père! à ta maison. Sèche bien la rosée Suspendue à tes cils, Mère! pour l'épousée Ce sont de doux périls.

Le chêne a plus d'ombrage, La vigne a plus d'essor; Oh! le doux mariage D'où naîtront des fruits d'or!

## LA VIOLE

Suivez donc la viole, Et n'écoutez pas Cette chanson folle, La parole Vole, L'air marque le pas.

J'aime tant ma Rose;
Ah! le joli rosier!
Que mon regard n'ose
Délier
Son soulier.
Plus vive sa danse
Que la chèvre et l'oiseau.
A la pétulance
Du son d'un chalumeau.

Suivez donc la viole, Et n'écoutez pas Cette chanson folle; La parole Vole, L'air marque le pas.

Regardez! sa jambe
Passe comme un éclair
Le sarment qui flambe
Jette en l'air
Un feu clair;
Dans une assemblée
Rose fait la clarté,
Et gagne d'emblée
Le prix de la beauté.

Suivez donc la viole, Et n'écoutez pas Cette chanson folle; La parole Vole, L'air marque le pas.

Coiffe sans guipure,
Ou ruban de saison,
Tient sa chevelure
En prison,
Sans raison;
Comme la mère Ève,
Elle a ses cheveux longs
Que la coiffe crève,
Ils battront ses talons.

Suivez donc la viole, Et n'écoutez pas Cette chanson folle; La parole Vole, L'air marque le pas.

C'est une folie
Qu'a faite le bon Dieu;
Rose est si jolie!
Son œil bleu
Fait du feu;
Hermine ou belette
N'ont pas si fine peau;
Sa taille fluette
Tieudrait dans un anneau.

Suivez donc la viole, Et n'écoutez pas Cette chanson folle; . La parole Vole, L'air marque le pas.

De sa rose bouche S'approche un noir essaim;

## CHANTS ET POÉSIES

Plus d'un coude touche A dessein Son beau sein. Leur pas sans mesure, Lourd comme un bataillon, Heurte à l'aventure Son pied de Cendrillon.

Suivez donc la viole, Et n'écoutez pas Cette chanson folle; La parole Vole, L'air marque le pas.

J'abattrais un chêne
Je tuerais le plus fort;
Vite, qu'on l'amène '
S'il a tort,
Il est mort;
De son sang j'arrose
Ma folle passion;
Dès qu'on touche à Rose,
Je suis comme un lion.

Suivez donc la viole, Et n'écoutez pas Cette chanson folle; La parole Vole, Lair marque le pas.

## LA PAIX

1856

Assise au flanc d'un étalon, Calme, s'avance une amazone, Belle comme un lis du vallon, Ayant sa beauté pour couronne. Chacun se récrie alentour Sur la grâce de sa tournure; C'est du respect, c'est de l'amour, Traduits en un vague murmure.

1.4

Cloches, sonnez!
Canons, tonnez!
Cette fois, ce n'est plus la guerre.
Feux de joie, illuminez,
Embrasez l'atmosphère!
La doux Paix (bis) redescend sur la terre!

Oui, c'est la Paix qui redescend; L'étalon sous sa main se cabre; Jusqu'au poitrail il a du sang, Des coups de feu, des coups de sabre. Le sol est jonché de laurier; Mais la colombe d'alliance, Portant le rameau d'olivier, S'arrête, en son vol, sur la France.

Cloches, sonnez!
Canons, tonnez!
Cette fois, ce n'est plus la guerre.
Feux de joie, illuminez,
Embrasez l'atmosphère!
La douce Paix (bis) redescend sur la terre!

Toujours œil pour œil, dent pour dent! Les peuples sont las d'un tel rôle; L'alliance de l'Occident, Du Sud à l'Est, remonte au pôle. Xerxès fit fouctter cette mer; Que tout pavillon la traverse, Comme l'oiseau passe dans l'air; Nous la rendons libre au commerce.

> Cloches, sonnez! Canons, tonnez!

Cette fois, ce n'est plus la guerre. Feux de joie, illuminez, Embrasez l'atmosphère! La douce Paix (bis) redescend sur la terre!

Jusqu'aux océans, tout s'unit:
Le rail, lançant ses lignes droites
A travers les blocs de granit,
Franchit les frontières étroites;
Le gaz a prolongé le jour;
La foudre, à nous servir dressée,
De la planète fait le tour
Aussi vite que la pensée.

Cloches, sonnez!
Canons, tonnez!
Cette fois, ce n'est plus la guerre.
Peux de joie, illuminez,
Embrasez l'atmosphère!
La douce Paix (bis) redescend sur la terre!

Dans les cités tout s'agrandit, L'air circule, et l'architecture Comme aux vieux âges resplendit. N'oublions pas l'agriculture. Quelle misère à soulager! Qu'il faut répandre de lumière! La science va tout changer: Hommes des champs, laissez-la faire.

Cloches, sonnez!
Canons, tonnez!
Cette fois, ce n'est plus la guerre.
Feux de joie, illuminez,
Embrasez l'atmosphère!
La douce Paix (bis) redescend sur la terre!

Les machines coupent les bras Pour relever l'intelligence : Champs et troupeaux seront plus gras, Nous nagerons dans l'abondance; Persévérons dans le labeur, La route s'ouvre indéfinie; Nous devons chercher le bonheur Dans l'équilibre et l'harmonie.

Cloches, sonnez!
Canons, tonnez!
Cette fois, ce n'est plus la guerre.
Feux de joie, illuminez,
Embrasez l'atmosphère!
La douce paix (bis) redescend sur la terre!

### LES TROIS OU QUATRE

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et verts! A table, au lit, à se battre, lls brillaient comme des éclairs.

L'arbre généalogique
Du premier, très-haut seigneur,
Sortait d'une souche antique
A très-grande profondeur;
Sur ces parchemins de race
L'œil distinguait mal un nom
Dont le temps rongeait la trace,
Pharamond ou Pharaon.

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et vers! A table, au lit, à se battre, Ils brillaient comme des éclairs.

D'une assez bonne roture Le second était issu, Frolant la magistrature, Par la finance reçu. L'École polytechnique L'avait élevé d'un cran; Par la science pratique Il avait conquis son rang.

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et verts! A table, au lit, à se battre. Ils brillaient comme des éclairs.

L'autre, un enfant de la glèbe, D'un sang rouge, d'un bon cœur, Aimant, sans phrase, la plèbe, Travaillait à son bonheur; Menait rondement la ferme, Champ, bétail, filles, garçons. Buvait sec, payait au terme, Et chantait bien les chansons.

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et verts! A table, au lit, à se battre, Ils brillaient comme des éclairs.

Arrivons au quatrième:
Fils d'un artisan obscur,
Il est ouvrier lui-même:
Bras musclés, bel œil d'azur;
Sa crinière léonine
Et les calus de ses mains
Attestent son origine
A défaut de parchemins.

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et verts! A table, au lit, à se battre, Ils brillaient comme des éclairs.

Une auberge les rassemble; Tous quatre ils vont s'attabler, Et déjà l'hôtesse tremble De les voir se quereller. N'ayez donc pas peur, l'hôtesse, Et n'ôtez pas les couteaux; Ils vont noyer la tristesse Et bâtir de gais châteaux.

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et verts! A table, au lit, à se battre, lis brillaient comme des éclairs.

Chacun a sa châtelaine
Dans son cœur, dans son manoir,
Le laboureur dans sa plaine,
Le savant dans son savoir,
L'ouvrier dans ses usines;
Passé, bois à l'avenir!
Et nos sœurs et nos cousines
Broderont ce souvenir.

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et verts! A table, au lit, à se battre, Ils brillaient comme des éclairs.

Pour former deux beaux quadrilles, Marions ces jouvenceaux Avec quatre belles filles. Qu'on apprête les trousseaux! Nous inviterons la France A ce grand festin d'amour, Et la chaîne de la danse Du monde fera le tour.

J'en ai connu trois ou quatre Qui n'étaient pas piqués des vers, Jeunes et verts! A table, au lit, à se battre, Ils brillaient comme des éclairs.

## LE CHÊNE

Si l'humble gland dont ce chène est formé Était tombé du front touffu du père Dans le grouin d'un cochon affamé, Il n'aurait pas tant ombragé la terre. Du haut, d'en bas, la vie arrive au tronc Par les rameaux, les racines, les fibres; Digne d'orner seulement les fronts libres, Son vert feuillage à l'or ferait affront.

Chantons le chêne immense, Orgueil de nos bois, Jadis vénéré des Gaulois; Son ombre protége la France.

De Jupiter les oracles païens
Avaient pour temple un vieux chêne à Dodone,
Dont les rameaux, aux jeux Olympiens,
Pour le vainqueur se tressaient en couronne.
A Rome aussi, le chêne consulté,
Y couronnait de rameaux symboliques
Le front de ceux dont les vertus civiques
De la patrie avaient bien mérité.

Chantons le chêne immense, Orgueil de nos bois, Jadis vénéré des Gaulois; Son ombre protége la France.

Chez les Gaulois, dans la première nuit Qui faisait suite à la lune nouvelle Du dernier mois de l'année, à minuit, Dans les forêts tous couraient pêle-mêle. La joie était sauvage en son essor; On immolait une victime humaine, Et le druide à l'écorce du chêne Tranchait le gui de sa faucille d'or.

Chantons le chêne immense, Orgueil de nos bois, Jadis vénéré des Gaulois; Son ombre protége la France.

Quand Égérie à Numa se montrait, C'était toujours à l'ombre des grands chênes, Et saint Louis rendit plus d'un arrêt, Sans appareil, sous l'arbre de Vincennes. Sous Charles Sept, on était aux abois, Quand Jeanne d'Arc rêva la délivrance; Avant d'aller au secours de la France, Au sein d'un chène elle entendit des voix.

Chantons le chêne immense, Orgueil de nos bois, Jadis vénéré des Gaulois; Son ombre protége la France.

Le chène immense est un fouillis vivant D'oiseaux, fourmis, cirons, coléoptères; Son lourd branchage est tordu par le vent, Moussu, rongé de lichens et de lierres. Le gui pendant rappelle les cheveux Dont Absalon lui laissa la dépouille; Le chène est droit, rugueux, taché de rouille Et s'arrondit en dôme sous les cieux.

Chantons le chêne immense.

Orgueil de nos bois, Jadis vénéré des Gaulois; Son ombre protége la France.

Dans son feuillage on entend un millier d'oiseaux jaseurs de diverses nuances; Sur son écorce on voit le sanglier Contre les chiens aiguiser ses désenses : Le feu du ciel y tombe quelquesois; Le soir, l'orfraie y jette l'épouvante; Toute la nuit, le rossignol y chante, Quand l'amour sait monter la séve au bois.

Chantons le chêne immense, Orgueil de nos bois, Jadis vénéré des Gaulois; Son ombre protége la France.

Un papillon dans le chène est formé:
Lorsque la hache, un beau jour, vient l'abattre,
L'âme s'enfuit du corps inanimé;
On voit dans l'air le papillon s'ébattre.
L'arbre est à bas, l'homme tire ses plans;
Il en va faire une charpente dure,
De grands vaisseaux, de la belle sculpture:
Le chêne mort vivra plus de mille ans.

Chantons le chêne immense, Orgueil de nos bois, Jadis vénéré des Gaulois; Son ombre protége la France.

## LE STATU QUO

Je sens mon cœur s'emplir de larmes Quand je pense aux mots fraternels: D'aucuns ont péri par les armes, Pour d'autres les cieux sont cruels; Moi-même, par inadvertance, Erreur de calcul ou hasard, J'ai vu sous mon toit la souffrance, J'ai reconnu mes torts trop tard.

Mais n'allons pas être moroses, Nos chansons n'auraient plus d'écho: Menons gaiement et vivement les choses, Aiguillonnons le statu quo!

La grecque et romaine manie, Cet abus des vieux oripeaux, Prouve qu'on n'a pas de génie. Laissons les anciens en repos. Ils ont fait vaillamment leur œuvre; Comme eux, soyons de notre temps; Faisons du nouveau : la couleuvre , Fait peau neuve à chaque printemps.

Mais n'allons pas être moroses, Nos chansons n'auraient plus d'écho: Menons gaiement et vivement les choses, Aiguillonnons le statu quo!

Casques rouillés, vieilles poternes, Pastiche antique, badigeon, Cédez aux peintures modernes; Rasons les ailes de pigeon! Le bois, le métal, ni la pierre, La houille, ne manqueront pas. La hache obéit à l'équerre, La truelle suit le compas.

Mais n'allons pas être moroses, Nos chansons n'auraient pas d'écho: Menons gaiement et vivement les choses, Aiguillonnons le statu quo! Un avenir splendide est proche, Qui nous brûle de ses rayons; Le rail passe à travers la roche; Il grouille des inventions. Plus d'obstacles, plus de distances! La mécanique a tout dompté, La chimie a droit à nos stances, Poêtes de la liberté!

Mais n'allons pas être moroses, Nos chansons n'auraient plus d'écho: Menons gaiement et vivement les choses, Aiguillonnons le statu quo!

Regardez! Ce bain sulfurique, Où couvent de chauds éléments, Donne à la machine électrique Le secret de ses mouvements. Où trouver une métaphore? Qu'est-ce que l'aigle ou le cheval? Le couchant se lie à l'aurore Par un simple fil de métal.

Mais n'ailons pas être moroses, Nos chansons n'auraient plus d'ècho; Menons gaiement et vivement les choses, Aiguillonnons le statu quo!

On peut désirer de renaître;
Dans l'ombre il gerne des tableaux.
L'esprit poussé veut tout connaître;
Toujours les flots poussent les flots.
Dieu se révèle sur l'abîme;
Nous le flairons dans le lointain:
Montons sur la plus haute cime
Pour voir l'aube du jour divin.

Mais n'allons pas être moroses, Nos chansons n'auraient plus d'écho: Menons gaiement et vivement les choses, Aiguillonnons le statu quo! Allons, sceptiques, incrédules, Borgnes, aveugles et boiteux, Têtes d'ânes, têtes de mules, Debout! marchez, ouvrez les yeux! Dieu veut, afin que chacun vive, Unir dans un effort pareil, L'esprit et la matière vive, L'homme, la terre et le soleil.

Mais n'allons pas être moroses, Nos chansons n'auraient plus d'écho: Menons gaiement et vivement les choses, Aiguillonnons le statu quo!

## LA CAVE

DÉDIÉE A BONVALLET.

D'un cœur chaud et reconnaissant Je m'en vais célébrer la cave : L'escalier est roide et glissant; Pour un buveur, c'est chose grave. Des églises, des vieux châteaux Rappelant les voûtes obscures, Ses murs sont chargés de cristaux, De champignons, de moisissures.

Dans la cave il fait bon chanter, Sa voûte résonne; Il y fait bien meilleur goûter Les bons vins que nous donne Le rouge automne.

Nous heurtons au tas de bouchons Des tessons, des bouteilles vides; Les rats tiennent conseil: tâchons, La lampe en main, d'être lucides. Au doigt ces tonneaux sonnent plein; Laissons ce vin dormir tranquille, Il est encore vert; plus loin, Des crus fameux je tiens la file.

Dans la cave il fait bon chanter, Sa voûte résonne; Il y fait bien meilleur goûter Les bons vins que nous donne Le rouge autonine.

Que ce vitrail est rutilant!
Chaque bouteille, blanche ou noire,
Qui contient le vin rouge ou blanc,
Également invite à boire:
Alicante, Porto, Xérès,
Lacryma-Christi, Canaries;
On croit voir en de beaux coffrets
Étinceler des pierrerics.

Dans la cave il fait bon chanter, Sa voûte résonne; Il y fait bien meilleur goûter Les bons vins que nous donne Le rouge automne.

En passant nous avons goûté
Au Constance, au Grave, au Sauterne;
Le Sillery met en gaieté,
Devant le Rhin l'on se prosterne;
Bordeaux m'ouvre un rouge sillon:
Vers cette pourpre je me hâte;
Et du Bourgogne au Roussillon
Ma trogne est couleur d'écarlate.

Dans la cave il fait bon chanter, Sa voûte résonne; Il y fait bien meilleur goûter Les bons vins que nous donne Le rouge automne. Du Romanée et du Pomart, Du Chambertin la dive essence, De l'ambroisie et du nectar M'ont révélé la jouissance. Je suis conquérant, amoureux : Statuaire, peintre, poête, Je vois Vénus ; je suis heureux ; Les étoiles sont ma conquête.

Dans la cave il fait bon chanter, Sa voûte résonne; Il y fait bien meilleur goûter Les bons vins que nous donne Le rouge automne.

Dans quelque flacon bien bouché Peut-être ma cave profonde Garde le problème cherché Qui fera le bonheur du monde. Dans son caveau le plus discret, Si quelque vérité sommeille, En voulant la boire d'un trait, N'allons pas casser la bouteille!

Dans la cave il fait bon chanter, Sa voûte résonne; Il y fait bien meilleur goûter Les bons vins que nous donne Le rouge automne.

Ce n'est pas sans utilité
Qu'en ma cave en tout temps je rôde;
C'est une glacière l'été,
L'hiver, c'est une serre chaude;
J'y vivrais et mourrais gaiement!
Sauf le dôme de la nature,
Peut-on rêver un monument
Plus beau pour une sépulture?

Dans la cave il fait bon chanter, Sa voûte résonne: Il y fait bien meilleur goûter Les bons vins que nous donne Le rouge automne.

# LE GAI GARÇON

Le gai garçon
Vit sans façon,
Et dans sa chance
A confiance;
Pour la gaieté, pour la vaillance,
Chacun veut être à l'unisson
Du gai garçon.

Est-il de race noble ou gueuse, Vient-il des Gaulois ou des Francs? Son pied grand et sa main rugueuse Attestent de rudes parents. L'épaule est largement voûtée; Les yeux sont bleus comme un beau ciel; Par le travail originel La race est pétrie et domptée.

Le gai garçon
Vit sans façon,
Et dans sa chance
A confiance;
Pour la gaieté, pour la vaillance,
Chacun veut être à l'unisson
Du gai garçon.

Ses bras nus laissent voir leurs veines; Son front où seche la sueur, Porte la trace de ses peines, Qui n'ont jamais aigri son cœur. La peau semble une rude écorce, Les cheveux sont comme du crin; Jarrets de fer, cuisses d'airain, Cou de taureau, telle est sa force.

Le gai garçon
Vit sans façon,
Et dans sa chance
A confiance;
Pour la gaieté, pour la vaillance
Chacun veut être à l'unisson
Du gai garçon.

Avec tout cela bonne mine, Bien découplé, sain et dispos, Il fut pris par la discipline, Et, sept ans, suivit les drapeaux. L'Afrique a bronzé son visage Et fait ses mains de couleur d'or; Il en est revenu plus fort, Mais pas plus fier, car il est sage.

Le gai gárçon
Vit sans façon,
Et dans sa chance
A confiance;
Pour la gaieté, pour la vaillance,
Chacun veut être à l'unisson
Du gai garçon.

Mûrissent les champs, la prairie! Il va moissonner ou faucher! Sa main, à la poudre aguerrie, Mine et fait sauter le rocher. Dans les travaux noirs des usincs On ne connaît pas son égal; Il dirige comme un cheval La vapeur, âme des machines.

> Le gai garçon Vit sans façon, Et dans sa chance

A confiance; Pour la gaieté, pour la vaillance, Chacun veut être à l'unisson Du gai garçon.

Or, sa vertu n'est point morose; Il cueillerait avec plaisir Une fleur sur le sein de Rose, Si Rose y voulait consentir; Et, si le ciel un jour s'ennuie De faire pleuvoir, et qu'enfin Il tombe, après de l'eau, du vin, Il se vengera de la pluie.

Le gai garçon
Vit sans façon,
Et dans sa chance
A confiance;
Pour la gaieté, pour la vaillance,
Chacun veut être à l'unisson
Du gai garçon.

Si Rose à sa flamme s'allume, Il va faire des nourrissons, Forts à soulever une enclume, Dès le berceau, de gais garçons; S'il fait des filles, je suppose Que chacune se mariera, Et pour d'autres continuera Ce que pour elle aura fait Rose.

Le gai garçon
Vit sans façon,
Et dans sa chance
A confiance;
Pour la gaieté, pour la vaillance,
Chacun veut être à l'unisson
Du gai garçon.

### LES INONDATIONS

Lyon, juin 1853.

Nous étions vainqueurs en Crimée, Et nous fêtions avec transport Les débris de la grande armée Qui touchait déjà notre port. Après la guerre et la disette, L'espoir verdoyait dans nos champs, Et l'année étalait, coquette, Les charmes trompeurs du printemps.

Dieu! ta colère nous décime Par des fléaux ténébreux; Ton bras nous tient suspendus sur l'abime : Pitié pour cette race infime, Grâce pour tant de malheureux!

L'épi faisait courber la paille; La vigne est belle, cette fois, Et le vigneron qui la taille Ose à peine éclaircir son bois. Le sol délaissé, la chaumière, Ont vu leurs hôtes revenir. Leurs sueurs manquaient à la terre, Oue leur sang ne doit plus rougir.

Dieu! ta colère nous décime Par des fléaux ténébreux; Ton bras nous tient suspendus sur l'abime : Pitié pour cette race infime, Grâce pour tant de malheureux:

On espérait... Le vent d'Afrique Se heurte avec le vent du Nord. A cette secousse électrique Toute l'atmosphère se tord. Les neiges fondent, les nuages Ont l'air d'un flux et d'un reflux Qui veut engloutir ses rivages. Les laboureurs n'espèrent plus.

Dieu! ta colère nous décime
Par des fléaux ténébreux;
Ton bras nous tient suspendus sur l'ahime:
Pitié pour cette race infime,
Grâce pour tant de malheureux!

Des monts neigeux rompant les chaines, Les torrents comme des vautours S'abattent sur les vastes plaines, Les yeux sont tournés vers les tours; Dans la nuit, les maisons s'affaissent. Demain éclairera l'horreur Et les traces de mort que laissent Les grandes eaux dans leur fureur.

Dieu! ta colère nous décime Par des fléaux ténébreux; Ton bras nous tient suspendus sur l'abime: Pitié pour cette race infime, Grâce pour tant de malheureux!

Le Rhône, la Saône, la Loire, Vingt autres fleuves débordés Ont envahi le territoire : Portez secours aux inondés! Des spectres flottent sur l'eau brune... Écoutez d'où partent les cris! La Pitié, d'un rayon de lune, Éclaire ces pâles débris.

Dieu! ta colère nous décime
Par des fléaux ténébreux!
Ton bras nous tient su-pendus sur l'abime:
Pitié pour cette race infime,
Grâce pour tant de malheureux!

L'arc-en-ciel paraît dans les nues, Chacun s'émeut à ces douleurs; Les nations sont accourues: C'est un débordement des cœurs. Que de mains on a vu se tendre Vers tous ces réchappés des eaux. Dieu, quand nous voulons nous entendre, Retient dans sa main les fléaux.

Dieu! ta colère nous décime
Par des fléaux ténébreux;
Ta main nous tient suspendus sur l'abime :
Pitié pour cette race infime,
Grâce pour tant de malheureux!

#### TOUT BEAU!

1857

Tout beau!
Ma mignonne,
Dis-nous du nouveau:
Si la ville est bonne,
Si le temps est beau;
N'attaquons personne,
Ma chanson, tout beau!

J'arrive de Chine, Où tout va très-bien, Hormis la cuisine; J'ai mangé du chien, Des nids d'hirondelle! Un Russe en rirait, Lui qui mangerait Nos bouts de chandelle.

Tout beau!
Ma mignonne,

Dis-nous du nouveau; Si la ville est bonne, Si le temps est beau; N'attaquons personne, Ma chanson, tout beau!

Le Japon desserre
Ses ports; nos vaisseaux,
Bon vent d'ouest arrière,
Iront dans ses eaux;
Acier, soie et laine
Chez eux se vendront,
Nos chattes boiront
Dans leur porcelaine.

Tout beau!
Ma mignonne,
Dis-nous du nouveau;
Si la ville est bonne,
Si le temps est beau;
N'attaquons personne,
Ma chanson, tout beau!

L'Amérique libre
Ne peut concevoir
Une humaine fibre
Chez l'esclave noir.
L'Europe l'accuse,
C'est un faux semblant:
Du noir et du blanc
Souvent elle abuse.

Tout beau!
Ma mignonne,
Dis-nous du nouveau;
Si la ville est bonne,
Si le temps est beau;
N'attaquons personne,
Ma chanson, tout beau!

Espagne, Italie,
Terre de beaux arts,
De sainte folie,
De sanglants hasards!
J'abjure les haines
De ce sol béni!
J'ai laissé mon nid
Au pays des chênes.

Tout beau!

Ma mignonne,
Dis-nous du nouveau;
Si la ville est bonne,
Si le temps est beau;
N'attaquons personne,
Ma chanson, tout beau!

Londres ni sa brume Ne m'ont pas tenté, Là, pourtant la plume Erre en liberté; Espérons qu'en France Bientôt on dira Tout ce qu'on voudra, Et sans défiance.

Tout beau!
Ma mignoune,
Dis-nous du nouveau;
Si la ville est bonne,
Si le temps est beau;
N'attaquons personne,
Ma chanson, tout beau!

Paris me rappelle:
Là, l'idée éclôt;
De la plus nouvelle
J'entends le grelot.
Ah! quand on sait mettre
L'idée en chanson,

La bonne leçon! L'air apprend la lettre.

Tout beau!
Ma mignonne!
Dis-nous du nouveau!
Si la ville est bonne,
Si le temps est beau;
N'attaquons personne,
Ma chanson, tout beau!

Les humains s'éclairent.
Et de tous côtés,
Jamais ne brillèrent
Tant de vérités.
En vain l'ignorance
Veut tout obscurcir;
Chacun va cueillir
Le fruit de science.

Tout beau!
Ma mignonne,
Dis-nous du nouveau;
Si la ville est bonne.
Si le temps est beau;
N'attaquons personne,
Ma chanson, tout beau!

Qu'on danse, qu'on rie, Qu'on chante à plaisir, Grâce à l'industrie Mère du loisir! Vapeur, mécanique, Électricité, Du bal enchanté Mènent la musique.

Tout beau!

Ma mignonne,

Dis-nous du nouveau;

Si la ville est bonne, Si le temps est beau; N'attaquons personne, Ma chanson, tout beau!

### LA TROMPE DE CHASSE

Mon cœur éclate, mécontent; Apportez ma trompe de chasse, Que je joue un air palpitant, Plein de colère et de menace!

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuron,
Et meurt en criant: Grâce!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Lâchez tous les chiens du chenil, Et que leur meute bigarrée, Tant que je n'aurai pas fini, Hurle comme pour la curée!

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuron,
Et meurt en criant: Grace!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Tête basse et la queue en l'air, Les voilà tous sous ma fenêtre! Inspire-moi, doux Lucifer, Ton air le plus doux, ò mon maître!

> Pleure ton baron. Ma trompe de chasse:

Il a vu ternir son plus beau fleuron, Et meurt en criant : Grâce! Pleure ton baron, Ma trompe de chasse!

Inspire-moi des sons fèlés A faire pâlir les comètes, A faire pleuvoir sur les blés Du sang, comme au bruit des trompettes!

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuron,
Et meurt en criant: Grâce!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Derrière mes mâchecoulis, Et sous l'abri de mes tourelles, Grandissait une fleur de lis, Ma fille, belle entre les belles.

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuron,
Et meurt en criant: Grâce!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Tous mes trésors me sont ravis... Dérouillez-vous, mes vieilles armes! On a su faire un pont-levis, Avec de l'or, jusqu'à ses charmes!

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuron,
Et meurt en criant: Grâce!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Elle a suivi, je ne sais où, Un haut baron de la finance. Mon sang noir remonte à mon cou; Ma tête blanche entre en démence.

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuron,
Et meurt en criant: Grâce!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Mes chiens, mon cœur est trépassé (Venez fouiller dans ma poitrine!), Il ne bat plus, il est glacé; Enterrez-le sous la colline.

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuren,
Et meurt en criant: Grâce!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Hurlez trois jours, hurlez trois nuits. Criez au soleil, à la lune, A tous les astres, que je suis Mort de douleur, mais sans rancune.

Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleuron,
Et meurt en criant: Grace!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

Si par hasard vous rencontrez Celle qui pour de l'or se donne, Chiens fidèles, vous lui direz : Ton père est mort, il te pardonne! Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!
Il a vu ternir son plus beau fleurcn,
Et meurt en criant: Grâce!
Pleure ton baron,
Ma trompe de chasse!

#### LES DIEUX

Autour d'un festin splendide Tous les dieux sont réunis; Jupiter même y préside, Les mortels en sont bannis. Nos soucis, nos destinées, Tous les projets des humains, Nos monuments, nos années, Sont du sable entre leurs mains.

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux. Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

Le nectar divin ruisselle:
Nos vœux seraient mal venus;
De Mars le casque étincelle
Et roule aux pieds de Vénus.
Junon est toujours jalouse;
Elle lance à Jupiter
Un regard sombre d'épouse;
Jupiter darde un éclair.

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, 'puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

Minerye apporte un message Du beau peuple athénien; Il est fou, Minerve est sage; Quel peut être leur lien? Les arts et la poésie; Pourtant Phœbus Apollon, Qui chez les grands dieux s'ennuic, Rève du sacré vallon.

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

Tu manques, chaste Diane, Avec tes blancs lévriers: La ronce de sa liane Entrelace tes beaux pieds. Sur sa verdoyante couche Tu surprends Endymion, Et tu poses sur sa bouche Ton baiser comme un rayon.

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux..

Mercure au dessert arrive D'un temple grec de Paris; Vénus doucement s'esquive; Les vieillards poussent des cris. L'Amour de ses fines flèches A percé leurs cœurs brûlants; On voit comme des flammèches Jaillir de leurs cranes blancs.

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

Bacchus est trop bien en place Pour en bouger de longtemps. L'heure des vendanges passe, Nos gosiers sont haletants; Mais Bacchus est implacable, Rien ne saurait le toucher, Il est soûl, et tient à table, Plus solide qu'un rocher.

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

Pluton avec Proserpine
Ont les plus brillants habits;
Ce noir couple est une mine
D'or, diamants et rubis.
Leurs topazes, chrysoprases,
Dont l'Olympe est reluisant,
Feraient pâlir jusqu'aux phrases
Des poëtes d'à present.

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

L'enser au parvis céleste
Est très-bien représenté;
Or Neptune, que j'atteste,
Dit d'un air épouvanté:

« Dieux! une affreuse machine,
La vapeur, coupe la mer;
C'est encore une coquine
Du cerveau de Jupiter. »

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

Lors, frisant sa barbe bleue, Jupiter sourit et dit: L'homme a supprimé la lieue
Et son audace grandit;
Il est fort, plus de reproches!
Prenons des déguisements,
Mettons de l'or dans nos poches,
Allons voir ces garnements! »

Les dieux au plaisir se livrent, Faisons comme eux, Et, puisque les dieux s'enivrent, Enivrons-nous comme des dieux.

#### L'ACTION

Le sommeil de l'homme sage De spectres n'est point troublé; C'est l'eau du ciel qui soulage Un pied par la marche enflé; Le sang reprend l'équilibre, Rafraichi par un air pur; Au réveil on se sent libre, On avance d'un pas sûr.

Quand la moelle du livre
Nous a fait libre et fort,
Il faut se hâter de suivre
Les conseils du livre d'or.
Malheur à qui s'endort!
Agir, c'est vivre;
Être inactif, c'est être déjà mort.

Chacun au but s'achemine, Prend la plume ou le marteau; L'un tend le bras ou l'échine, L'autre allume son cerveau. Si le vent souffle à la guerre, Vite, aux armes s'élançant, Le soldat rougit la terre Et l'engraisse avec du sang. Quand la moelle du livre
Nous a fait libre et fort,
Il faut se hâter de suivre
Les conseils du livre d'or.
Malheur à qui s'endort!
Agir, c'est vivre!
Être inactif, c'est être déjà mort.

Dépèchons cette besogne, Car l'avenir nous attend. Assez d'humaine charogne En holocauste à Satan! Vapeur et fils électriques, Précurseurs des temps nouveaux, De l'Inde aux deux Amériques Ouvrent d'immenses travaux.

Quand la moelle du livre
Nous a fait libre et fort,
Il faut se hâter de suivre
Les conseils du livre d'or.
Malheur à qui s'endort!
Agir, c'est vivre;
Être inactif, c'est être déjà mort.

L'æ algébrique et si roide
Est le point d'appui certain
Que demandait Archimède;
Le globe est dans notre main.
La planète se nivelle,
Nous tenons déjà l'éclair;
Comme l'aigle et l'hirondelle,
Nous serons plus forts que l'air.

Quand la moelle du livre
Nous a fait libre et fort,
Il faut se hâter de suivre
Les conseils du livre d'or.
Malheur à qui s'endort!
Agir, c'est vivre;
Etre inactif, c'est être déjà mort.

Du grand creuset de l'histoire S'élève une odeur de sang. Va dans ton laboratoire, O chimiste, plus puissant! Analyse la substance; Au lieu de faire mourir, Fais vivre par la science L'homme trop longtemps martyr.

Quand la moelle du livre
Nous a fait libre et fort,
Il faut se hâter de suivre
Les conseils du livre d'or.
Malheur à qui s'endort!
Agir, c'est vivre;
Être inactif, c'est être déjà mort.

L'industrie est toute prête:
Voyez de ses noirs fourneaux
Jaillir la splendide aigrette;
Entrons dans ses arsenaux!
Dans les salons, dans les rues,
Que font les esprits, les bras?
Envoyez donc des recrues
A ces immortels combats.

Quand la moelle du livre
Nous a fait libre et fort,
Il faut se hâter de suivre
Les conseils du livre d'or.
Malheur à qui s'endort!
Agir, c'est vivre;
Être inactif, c'est être déjà mort.

Après le clairon qui crie, La trompette, le tambour Et la flûte qui varie Ses éternels airs d'amour, L'orgue unit toutes les gammes Pour en tirer plus d'effet; Quand donc verrons-nous les âmcs Former un accord parfait?

Quand la moelle du livre
Nous a fait libre et fort,
Il faut se hâter de suivre
Les conseils du livre d'or.
Malheur à qui s'endort!
Agir, c'est vivre;
Être inactif, c'est être déjà mort.

#### LE PATURAGE

Dans les grands prés qu'on voit s'étendre Entrecoupés de saules bleus, Au long du fleuve il faut entendre Mugir les vaches et les bœufs, De nuances tachant la plaine, De roux, de gris, de noir, de blanc : Leur queue avec son bout de laine Chasse les mouches de leur flanc.

Pendant que berger et bergère Se font des niches pour se plaire Sous les saules du bord de l'eau, Un autre en profite pour traire Leur plus belle vache laitière, En se cachant dans le troupeau.

L'œil vague, les cornes tordues
Ne prennent un air menaçant
Que si les oreilles tendues
Annoncent un danger pressant.
Le musie est luisant, la mâchoire
Broute, rumine et va toujours,
Si ce n'est au moment de boire;
Le fanon pend, les pieds sont courts.

Pendant que berger et bergère Se font des niches pour se plaire Sous les saules du bord de l'eau, Un autre en profite pour traire Leur plus belle vache laitière, En se cachant dans le troupeau.

Autour des grands troupeaux qui paissent On voit les oiseaux voleter; Les dents des ruminants leur laissent De petits vers à becqueter. Un essaim de bergeronnettes Naît des pas de chaque animal, Comme si de ces nobles bêtes Elles ne craignaient aucun mal.

Pendant que berger et bergère Se font des niches pour se plaire Sous les saules du bord de l'eau, Un autre en profite pour traire Leur plus belle vache laitière, En se cachant dans le troupeau.

Le veau fait une cabriole; Le taureau, les yeux pleins de sang, A cru voir une banderole Dans la cravate d'un passant. Il se jette sur la génisse; Pendant que l'herbe au bœuf déplaît, La vache, tous les ans nourrice, Traine ses pis gonflés de lait.

Pendant que berger et bergère Se font des niches pour se plaire Sous les saules du bord de l'eau, Un autre en profite pour traire Leur plus belle vache laitière, En se cachant dans le troupeau.

Quand la bête a son poids de graisse, Elle tombe aux mains du boucher. Qui la tue et qui la dépèce, Ayant eu soin de l'écorcher. Les os, les nerfs, la corne, utilcs, Entre les mains des ouvriers, Se façonnent en ustensiles, Et du cuir on fait les souliers.

Pendant que berger et bergère Se font des niches pour se plaire Sous les saules du bord de l'eau, Un autre en profite pour traire Leur plus belle vache laitière, En se cachant dans le troupeau.

Apprenons de ces belles bêtes Le calme à l'heure de mourir; Quand la masse brise leurs têtes, Elles ne semblent point souffrir. Le soir couvre le pâturage, Le troupeau sort de l'abreuvoir, Et Jeanne en son rouge corsage Le chasse à l'étable : bonsoir!

Pendant que berger et bergère Se font des niches pour se plaire Sous les saules du bord de l'eau, Un autre en profite pour traire Leur plus belle vache laitière, En se cachant dans le troupeau.

## LE BERGER

Sur mon fluteau, Sur ma musette, Je joue un air, une ariette, Pour faire danser ma miette, Sur mon fluteau, Ma mie et mon troupeau. Berger dès ma plus tendre enfance, J'ai su garder mon innocence Contre les vices de nos jours, Ennemi de l'idolâtrie, Du meurtre et de la flatterie, Du vol et de tous les détours, Amoureux de ma bergerie.

Sur mon fluteau,
Sur ma musette,
Je joue un air, une ariette,
Pour faire danser ma miette,
Sur mon fluteau,
Ma mie et mon troupeau.

Ce n'est pas, debout dès l'aurere, L'ambition qui me dévore; Je ne monte pas à cheval; En tous lieux, val, montagne ou plaine, Par tous les temps je me promène, Sans me faire beaucoup de mal, Conduisant mes bêtes à laine.

Sur mon fluteau, Sur ma musette, Je joue un air, une ariette, Pour faire danser ma miette, Sur mon fluteau, Ma mie et mon troupeau.

Je choisis les eaux et l'embrage Pour mes moutons, et je soulage Mes brebis de leur agnelet; Sachant ce que mon troupeau gagne A faire une belle campagne, Dans le thym et le serpolet, Je le mène sur la montagne.

Sur mon fluteau Sur ma musette, Je joue un air, une ariette, Pour faire danser ma miette, Sur mon fluteau, Ma mie et mon troupeau.

Le parc aux champs est nécessaire, Rien n'engraisse mieux une terre; Quand mon troupeau parque la nuit, Tout au beau milieu je me plante, Et de ma cabane roulante Je vois mon étoile qui luit; Elle sait bien pour qui je chante.

Sur mon fluteau
Sur ma musette,
Je joue un air, une ariette,
Pour faire danser ma miette,
Sur mon fluteau,
Ma mie et mon troupeau.

Chaque brebis est ma sujette;
Mon sceptre en main, c'est ma houlette;
Ma couronne, c'est mon chapeau.
J'ai pour gardes deux chiens fidèles
Dont les dents, sans être cruelles,
Préservent du loup mon troupeau,
Et piquent au pied les rebelles.

Sur mon flutear,
Sur ma musette,
Je joue un air, une ariette,
Pour faire danser ma miette,
Sur mon fluteau,
Ma mie et mon troupeau.

Mon manteau royal que transperce Le froid, le soleil ou l'averse, Supporte un sac en peau d'agneau Où tient toute une pharmacie; On y trouve, quant on s'ennuie, A manger un petit morceau, Humecté d'un peu d'eau-de-vie. Sur mon fluteau, Sur ma musette, Je joue un air, une ariette, Pour faire danser ma miette, Sur mon fluteau, Ma mie et mon troupeau.

Un bon berger est d'ordinaire Rebouteur et vétérinaire, Lit dans les astres notre sort, Connaît les vertus de l'eau fraiche, Et des simples, ce qui n'empêche Qu'il n'aille à pas lents vers la mort Comme le pasteur qui nous prêche.

Sur mon fluteau, Sur ma musette, Je joue un air, une ariette, Pour faire danser ma miette, Sur mon fluteau, Ma mie et mon troupeau.

#### LE TONNEAU

Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Chasse les cercles du tonneau, Maillet sonore, Pour enfermer le vin nouveau, Fils de l'aurore!

De la vigne le bois tortu
Festonne les collines,
Mais, que deviendrait la vertu
De ces grappes divines!
Si, pour conserver la liqueur
Qui chasse tant de peines,
Il ne croissait sur la hauteur
Châtaigniers et grands chênes.

Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Chasse les cercles du tonneau,
Maillet sonore,
Pour enfermer le vin nouveau,
Fils de l'aurore!

Le bûcheron, la hache au poing,
Abat l'arbre et l'écorce;
Les doleurs y mettent leur soin :
Le calcul suit la force.
Le bois est prêt, gai tonnelier,
Mets à jour ta science;
L'apprenti fait tremper l'osier
Et le tonneau commence.

Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Chasse les cercles du tonneau.

Maillet sonore,

Pour enfermer le vin nouveau.

Fils de l'aurore!

L'osier en trois joint le cerceau,
Chaque douve affûtée,
Mise au point, se courbe en arceau;
La futaille est voûtée:
Qu'on la flambe dans un feu clair!
Elle est ventrue et ronde;
Foncez-la, qu'il n'entre pas d'air;
Enfin, percez la bonde!

Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, chasse les cercles du tonneau,
Maillet sonore,
Pour enfermer le vin nouveau,
Fils de l'aurore!

Ce fût, que va-t-il contenir?
La joie et l'espérance,
Les songes d'or de l'avenir,
Le baume à la souffrance.

Soleil, qui t'en vas loin de nous, Au déclin de l'automne, Que de tes rayons le plus doux Dans ce fût s'emprisonne!

Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Chasse les cercles du tonneau,
Maillet sonore,
Pour enfermer le vin nouveau,
Fils de l'aurore!

Est-il plus fier qu'un tonnelier
Dans l'ombre d'une cave,
Sa lampe accrochée au pilier,
Travaillant d'un air grave!
Dégustant, transvasant, collant,
Ou mettant en bouteilles
Les bons crus de vin rouge ou blanc,
Des dates les plus vieilles!

Un tonnelier, vieux riverain
De la côte du Rhône,
A fait le voyage du Rhin,
En s'arrêtant à Beaune,
Sans perdre une fois la raison,
Étant octogénaire,
Et n'a qu'une fois par saison
Battu sa ménagère.

Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Chasse les cercles du tonneau,
Maillet sonore,
Pour ensermer le vin nouveau,
Fils de l'aurore!

#### LA-RACE

N'est-ce pas blasphémer nos pères Que dire: Nous ne valons rien? Les cygnes font-ils des vipères? Du lion peut-il naître un chien? La race française et gauloise N'est pas près de s'abâtardir; Malheur à qui lui cherche noise! Son sang pourrait bien refroidir.

Gardons le sang, gardons la race, Gardons nos rangs, Dignes enfants des Gaulois et des Francs! Que les conscrits de la dernière classe Se souviennent que leurs parents Furent grands!

On a parlé de décadence, Qui donc est tombé, jusqu'ici? Des soldats, mais non pas la France; Elle est vivante, Dieu merci! Toujours quelque martyr succombe, Chez nous, quel que soit le drapeau; On marche en riant à la tombe, On a le sang près de la peau.

Gardons le sang, gardons la race,
Gardons nos rangs,
Dignes enfants des Gaulois et des Francs!
Que les conscrits de la dernière classe
Se souviennent que leurs parents
Furent grands!

Toujours quelque chouette égarée, Échappée aux plus noirs donjons, Pleure comme fait la marée Ou la bise dans les ajoncs; Plus d'un vaincu boit son calice Jusqu'à la lie, et sourira De voir notre jeune milice Nous conquérir le Jurjura 1.

Gardons le sang, gardons la race,
Gardons nos rangs,
Dignes enfants des Gaulois et des Francs!
Que les conscrits de la dernière classe
Se souviennent que leurs parents
Furent grands!

Toujours sur notre vieille terre, Dont la base est un dur granit, Survit l'antique caractère; La tradition reste au nid. L'idée est mobile, sans doute; Le Français, dit-on, est léger; Il est si léger sur la route Quand elle conduit au danger!

Gardons le sang, gardons la race, Gardons nos rangs, Dignes enfants des Gaulois et des Francs! Que les conscrits de la dernière classe Se souviennent que leurs parents Furent grands!

Ne regardons pas en arrière! Le monde suit nos mouvements; L'ondoiement de notre bannière Lui donne des tressaillements. Notre pensée est électrique, De la terre elle fait le tour, Elle est guerrière et pacifique: C'est le droit tempéré d'amour.

Gardons le sang, gardons la race, Gardons nos rangs,

<sup>•</sup> Vingt-sept ans après la prise d'Alger, nos troupes viennent d'achever la conquête de l'Afrique en soumettant la grande kabylie et en plantant nos drapeaux sur les sonmets du Jurjura.

Dignes enfants des Gaulois et des Francs! Que les conscrits de la dernière classe Se souviennent que leurs parents Furent grands!

## LA CHANSON

Que fais-tu, dans ce silence Où tu dors enseveli? Bannis cette somnolence: C'est la mère de l'oubli. Qui donc es-tu, qui m'appelles, Messagère aux blanches ailes?

— C'est la chanson; Chantons tous à l'unisson!

Anacréon, qui s'ennuie Sous ses lauriers toujours verts, S'enquiert si la poésie Est morte en notre univers: Qui vaincra son ennui sombre, Qui déridera son ombre?

— C'est la chanson; Chantons tous à l'unisson!

Tibulle, Horace et Properce Demandent, en soupirant, Si c'est du nectar qu'on verse Dans ce cristal transparent. Ah! ce n'est pas du Falerne! C'est d'un petit vin moderne:

- C'est la chanson; Chantons tous à l'unisson!

Collé, qui fut peu sévère, querelle avec Vadé;

Panard, qui légua son verre, Dort, sur la table accoudé. Qui termine nos querelles, Qui rallume nos prunelles?

— C'est la chanson; Chantons tous à l'unisson!

Béranger rompt une lance Avec l'ami Désaugiers; J'aime à voir mettre en balance Ces aimables chansonniers. Qu'est-ce qui les fait survivre A l'auteur de maint gros livre?

— C'est la chanson; Chantons tous à l'unisson!

Auprès de Rouget de Lisie Marche Hégésippe Moreau; J'entends causer Charles Gille Avec Émile Debraux. Quelle noble et vive slamme A pu consumer leur âme?

— C'est la chanson; Chantons tous à l'unisson!

Dans un bosquet j'entends Lise, Elle raille son amant, Et se plaint d'être incomprise Quand elle aime éperdument. Dites-moi qui la console, Qui lui fait une auréole?

— C'est la chanson; Chantons tous à l'unisson!.

Depuis que Lise est malade, La chanson a tourné l'œil, La légende et la ballade A son chevet sont en deuil : Que mon amour la guérisse! Que son mal cède au caprice

De ma chanson; Chantons Lise à l'unisson!

# ROCHETAILLÉE

Dans le pré, le saule bleuâtre Se marie aux verts peupliers : Le village en amphithéâtre Étale ses hauts espaliers : Un château repeint le couronne, Les habitants sont bonnes gens, Et ne font de mal à personne, Étant presque tous indulgents.

Gentil village, Riante plage, Rochetaillée, ò doux pays Où s'est écoulé mon jeune âge, Pour toi je quitterais Paris!

La Roche autrefois fut taillée Par les farouches Sarrasins; Maintenant elle est émaillée D'arbres, de fleurs et de raisins; Le village autrefois vit naître Jean, beau cardinal empourpré, A cette heure, il y croît peut-être Un génie encore ignoré.

Gentil village, Ruante plage, Rochetaillée, ô doux pays Où s'est écoulé mon jeune âge, Pour toi je quitterais Paris!

Est-il plus riant paysage!

La Saône, miroir transparent, Y dort si bien, que, du rivage, César n'en vit pas le courant; Je crois que ma barque dérive, Que fait César à ma chanson! Pour célébrer cette humble rive, Il suffit du chant d'un pinson.

Gentil village, Riante plage, Rochetaillée, ô doux pays Où s'est écoulé mon jeune âge, Pour toi je quitterais Paris!

Pourtant la rive a son tumulte De chevaux et de mariniers, Dont la langue toujours inculte Se hérisse de mots grossiers : Mais la vapeur au blanc panache Comme un trait glisse à l'horizon ; L'aubergiste rentre et se fache, Il voit désemplir sa maison.

Gentil village, Riante plage, Rochetaillée, ô doux pays Où s'est écoulé mon jeune agc, Pour toi je quitterais Paris!

Aux jours de vogue, quelle fête!
Jeanne paraît: vous connaissez
Sa taille, sa jambe bien faite,
Sa bouche en cœur, ses yeux baissés,
Son bonnet à la paysanne,
De fines dentelles garni:
Avant que sa beauté se fane,
Il faut prendre la pie au nid.

Gentil village, Riante plage, Rochetaillée, ô doux pays Où s'est écoulé mon jeune âge, Pour toi je quitterais Paris!

Tu ne m'as pas donné naissance, Doux village, mais j'ai teté Dans ton sein la simple science Et l'amour de la vérité. Je vois toujours flotter l'image Du bon pasteur, de mon mentor, Dans les peupliers du rivage : J'entends toujours ses conseils d'or.

Gentil village, Riante plage, Rochetaillée, ô doux pays Où s'est écoulé mon jeune âge, Pour toi je quitterais Paris!

Écho d'un passé qui s'efface, Il m'instruisait dans le passé; Soudain comme un wagon qui passe, Mon jeune esprit s'est élancé; Je suis sur la pente rapide Du progrès et de l'avenir : Du haut des cieux, mon ancien guide, Tends ton bras pour me soutenir ;

Gentil village, Riante plage, Rochetaillée, 6 doux pays Où s'est écoulé mon jeune âge, Pour toi je quitterais Paris.

Dans mon existence agitée, Quand un temps d'arrêt... se fera, Vers cette colline abritée Le rail luisant m'emportera; J'irai respirer sur ces roches; L'air de Paris est étouffant, Et j'aime tant le son des cloches Que je sonnais, étant enfant! Gentil village, Riante plage, Rochetaillée, o doux pays Où s'est écoulé mon jeune age, Pour toi je quitterais Paris.

### LE LOPHOPHORE

Cette voix que j'entends, lumineux lophophore,
Coq de l'Himalaya, c'est l'appel qu'à l'aurore
Jette, comme nos coqs, ton gosier matinal,
Oiseau resplendissant qu'un ciel oriental
Peint de mille couleurs au reflet de métal:
Cette voix que j'entends, c'est l'appel de l'aurore,
Cette voix que j'entends,
C'est l'appel du printemps.

Cette voix que j'entends, c'est la voix de ma mie,
Dans un rêve du ciel ici-bas endormie,
Blanche comme la nacre, aux yeux clairs comme l'eau.
Dont le souffle plus pur que celui de l'oiseau
Rallume le tison, relève le roseau.
Cette voix que j'entends, c'est la voix de ma mie;
Cette voix que j'entends,

C'est l'appel du printemps.

Cette voix que j'entends, c'est une voix des îles, Qui dit: Assez de pleurs, de tourments inutiles, Depuis assez longtemps les nègres ont souffert A nous faire du sucre; un grand cocotier vert Tend sur leurs fronts hâlés son parasol ouvert. Cette voix que j'entends, c'est une voix des îles; Cette voix que j'entends, C'est l'appel du printemps.

Cette voix que j'entends à travers les crevasses Des vieux toits lézardés, c'est le soupir des masses, Des pauvres parias, des vaincus, des maudits, De ceux qui, n'ayant pas dans leur petit taudis Du pain, de l'air, du feu, rêvent le paradis; Cette voix que j'entends, c'est le soupir des masses; Cette voix que j'entends, C'est l'appel du printemps.

Cette voix que j'entends, c'est un concert immense
D'oiseaux libres et gais dont l'éclat se nuance
De toutes les couleurs du prisme étincelant.
Au-dessus le bulbul, rossignol modulant,
A la rose, au lotus chante un hymne brûlant;
Cette voix que j'entends, c'est un concert immense;
Cette voix que j'entends,
C'est l'appel du printemps.

# LA FÊTE DE LA BONNE MAMAN

Sainte Anne a raison
De patrener notre grand'mère;
Il n'est pas maison
Plus que la sienne hospitalière.
Le plus riant accueil
Vous prévient dès le seuil;
Les gens de la meilleure sorte
Aiment à voir s'ouvrir sa porte:
Ah! qu'on est gaiement
Chez la bonne maman!

J'ai dit tout d'abord
Grand'mère, et c'est deux fois grand'mère;
Qu'il en vienne encor
Après la petite dernière:
Vite on les recevra,
Puis on vous les choiera;
Aisément on s'en accommode,
Les langes sont toujours de mode.
Ah! qu'on est gaiement
Chez la bonne maman!

Sont-ils reunis

Sous son aile, dans sa demeure?

C'est quatre ou cinq nids,

Et l'on y rit plus qu'on y pleure.

De fleurs quelle moisson,

Et des fruits à foison!

On lui fait toujours quelque niche,

Il faudrait qu'elle fût frop riche:

Ah! qu'on est gaiement

Chez la bonne maman!

Elle est d'un pays <sup>1</sup>
Où l'acier finement se trempe,
Où, dans les grands puits,
Avant le jour descend la lampe.
Aussi l'activité,
La douce fermeté
Sont le fond de son caractère,
L'œil est doux, le sourcil sévère.
Ah! qu'on est gaiement
Chez la bonne maman!

Les jours de gala,
Ce sont les fêtes de famille.
Tout le monde est là :
Aucun par l'absence ne brille.
L'aïeul, tout sérieux,
Débouche le vin vieux;
On boit, et ce sont des risées,
Des bons mots comme des fusécs.
Ah! qu'on est gaiement
Chez la bonne maman!

J'ai vu ce bonheur,
J'en ai l'âme toute remplie;
Ces fêtes du cœur
Me font prendre goût à la vie.
Mon pipeau soufflera
Longtemps et chantera
(Il connaît bien les airs qu'elle aime):
Des chants de noce et de baptême.

Ah! qu'on est gaiement Chez la bonne maman!

## LES CARRIERS

L'homme jadis habitait les cavernes
Et disputait son séjour au lion,
Buvant la pluie amassée aux citernes;
Il a changé son habitation.
L'esprit, menant les muscles intrépides,
A su bâtir des monuments altiers,
Creuser des puits, dresser des pyramides;
Reconnaissons l'ouvrage des carriers:

Race inflexible et dure Dont le cœur guide la main, Arrache aux flancs de la nature La pierre, le granit qui dure, Pour abriter le genre humain.

On reconnaît leur trace d'âge en âge, Avec Moïse, au temps de Pharaon, De la mer Rouge ils séchaient le passage, Ils remuaient des blocs pour Salomon. Les monuments de la Grèce et de Rome, Conception des plus vastes cerveaux, La cathédrale où Dieu se montre a l'homme, Avaient pour base, o carriers! vos travaux.

> Race inflexible et dure Dont le cœur guide la main, Arrache aux flancs de la nature La pierre, le granit qui dure, Pour abriter le genre humain.

Parlerons-nous du Paros, du Carrare, D'où sont sortis les déesses, les dieux, Marbres vantés dont la terre est avare, Et dont l'éclat rendrait jaloux les sieux; Quand Phidias, quand depuis Michel Ange Font Jupiter, ou Moïse, ou Vénus, Jusqu'à leurs pieds si le bloc se dérange, C'est par l'effort des carriers inconnus:

> Race inflexible et dure Dont le cœur guide la main, Arrache aux flancs de la nature La pierre, le granit qui dure, Pour abriter le genre humain.

Il me souvient qu'aux jours de mon enfance, Quand mes regards embrassaient l'horizon, J'avais pour borne une montagne immense D'où s'arrachaient les pierres de Couzon. Le bruit des pics sonnant dans les carrières, Un ouvrier me dit d'un air vainqueur : Enfant, Lyon est sorti de ces pierres, J'entends les pics résonner dans mon cœur.

> Race inflexible et dure Dont le cœur guide la main, Arrache aux flancs de la nature La pierre, le granit qui dure, Pour abriter le genre humain.

Or, ce carrier, il me faut le dépeindre; C'est, j'en suis sûr, le type du Gaulois: De grands yeux bleus qui ne savent pas feindre, Des cheveux roux, et de l'or dans la voix; Grands pieds, des mains à trancher la montagne, A protéger le faible sans éclat; Reste à penser si sa douce compagne Doit être heureuse avec cet homme-là!

> Race inflexible et dure Dont le cœur guide la main, Arrache aux flancs de la nature La pierre, le granit qui dure, Pour abriter le genre humain.

Toujours égal, au jour comme à la toise,

Son travail fait, rend ses enfants joyeux; J'en ai connu d'autres, aux bords de l'Oise, Qui n'avaient pas ces clartés dans les yeux; Comme à Montrouge ils travaillaient sous terre, Et ne sortaient qu'au coucher du soleil; Ah! bonnes gens! il faut un cœur de père Pour s'accroupir en un métier pareil!

> Race inflexible et dure Dont le cœur guide la main, Arrache aux flancs de la nature La pierre, le granit qui dure, Pour abriter le genre humain.

Que vous ayez pour témoins de vos peines Les éperviers ou les chauves-souris, De vos sueurs et du sang de vos veines Dorénavant nous connaissons le prix; Les viaducs de nos routes ferrées Sont dans l'azur de lumineux témoins, Criant à tous que vos peines sacrées Vous donnent droit à des repos divins.

> Race inflexible et dure Dont le cœur guide la main, Arrache aux flancs de la nature La pierre, le granit qui dure, Pour abriter le genre humain.

### JE L'AIME

Que vous importe si je l'aime? Est-ce donc un si grand forfait? J'ai beau lutter contre moi-même, Dès longtemps, c'en est fait, Je l'aime!

C'est sous les arbres les plus hauts Que rampent les plus viles bêtes; Vous lui trouvez mille défauts, Il a mille vertus secrètes; Je le vois grand, je le vois fort, Je veux m'abriter sous son ombre; Dans son regard quelquesois sombre Je découvre une clarté d'or.

Que vous importe si je l'aime?
Est-ce donc un si grand forfait?
J'ai beau lutter contre moi-même,
Dès longtemps, c'en est fait,
Je l'aime!

Il n'a pas souci d'être aimé, Il recherche les solitudes; Nuit et jour il est abîmé Dans les plus abstraites études. Le jour, il recherche les lois De la culture et ses mystères, Et, la nuit, des célestes sphères Nombre la distance et le poids.

Que vous importe si je l'aime? Est-ce donc un si grand forfait? J'ai beau lutter contre moi-même, Dès longtemps, c'en est fait, Je l'aime!

Dédaigneux de l'humble vallon Où la race humaine s'abrite, Il rève, même après Colomb, Une terre un peu moins petite; Vingt fois il a de son vaisseau Fait à ce globe une ceinture Pour demander à la nature Un spectacle toujours nouveau.

Que vous importe si je l'aime? Est-ce donc un si grand forfait? J'ai beau lutter contre moi-même, į

Dès longtemps, c'en est fait, Je l'aime!

Du mont Blanc, de l'Himalaya Il a gravi les hautes cimes; Il a dormi dans Ischia Et sondé les plus noirs abimes; Sans qu'il ait des instincts guerriers, Quand le sang rougissait les dalles, Vous l'auriez vu parmi les balles Chercher a mourir des premiers.

Que vous importe si je l'aime? Est-ce donc un si grand forfait? J'ai beau lutter contre moi-même, Dès longtemps, c'en est fait, Je l'aime!

Maintenant il vit retiré
Dans une tour inaccessible,
Dans son rêve d'azur muré,
Mystérieux comme la Bible.
Je voudrais déchiffrer le sens
De cette énigme volontaire,
L'amener du ciel à la terre
Par des philtres doux et puissants.

Que vous importe si je l'aime? Est-ce donc un si grand forfait? J'ai beau lutter contre moi-même, Dès longtemps, c'en est fait, Je l'aime!

Je voudrais être le ruisseau. Qui le charme par son murmure, La fleur qu'il regarde, l'oiseau. Dont il préfère la voix pure, La brise qui le rafraîchit Quand le travail brûle sa tempe, La douce flamme de la lampe Qui l'éclaire pendant la nuit. Que vous importe si je l'aime? Est-ce donc un si grand forfait? J'ai beau lutter contre moi-mème, Dès longtemps, c'en est fait, Je l'aime!

Les grands airs n'en imposent pas A cet ennemi du vulgaire, Et plus haut vous portez le pas, Moins il vous regardera faire; Il faudrait, pour l'illusion, Se déguiser en bergerette, Peut-ètre une simple houlette Viendrait à bout de ce lion.

Que vous importe si je l'aime? Est-ce donc un si grand forfait? J'ai beau lutter contre moi-même, Dès longtemps, c'en est fait, Je l'aime!

### LE GIVRE

Est-il maîtresse de maison Plus sémillante et plus coquette Que Nature en toute saison! Tous les reflets de l'horizon Étincellent dans sa toilette.

Hier, elle avait de son écrin Tiré ses diamants sans nombre, Dont les nôtres ne sont que l'ombre; C'était un faste souverain; Les arbres, où brillait le givre, Étaient des lustres constellés, Les gazons étaient emperlés De diamants qui semblaient vivre.

Est-il maîtresse de maison

Plus sémillante et plus coquette Que Nature en toute saison! Tous les reflets de l'horizon Étincellent dans sa toilette.

Le ciel semblait de satin bleu,
La forêt était argentée;
En plein jour, la route lactée
Semblait resplendir au milieu.
Neige, cygnes, hermines blanches
N'ont pas cet éclat; le soleil,
D'un rayon rose ou bien vermeil,
Empourprait ou dorait les branches.

Est-il maîtresse de maison Plus sémillante et plus coquette Que Nature en toute saison! Tous les reflets de l'horizon Étincellent dans sa toilette.

C'est le printemps blanc de l'hiver, Au lieu d'être de la peinture, C'est une divine sculpture Ciselée et brodée à l'air. Roitelets, verdiers, alouettes, Ébattez-vous, prenez l'essor! Vous ne trouverez pas la mort Devant ces miroirs à facettes.

Est-il maîtresse de maison Plus sémillante et plus coquette Que Nature en toute saison! Tous les reflets de l'horizon Étincellent dans sa toilette.

Belle dame permettez-moi,
De colorer mes réveries
A l'éclat de vos pierreries;
Prenez en pitié mon émoi!
A l'instant où je m'extasie
Il survient un brusque dégel;

Vite, vite, remonte au ciel, Fuis la boue, ô ma poésie!

Est-il maîtresse de maison Plus sémillante et plus coquette Que Nature en toute saison! Tous les reflets de l'horizon Étincellent dans sa toilette.

# INTÉRIEUR D'ARTISTE

Ami, je vois dans leurs rayons Tes livres couverts de poussière; Je vois s'ennuyer tes crayons Comme leur maître, et ne rien faire; Orgues, pianos et hautbois N'ont plus une âme sous tes doigts!

Qu'un rayon du soleil pénètre, Illuminant ton horizon, Dans ton âme et dans ta maison, Par la porte ou par la fenètre, Qui soudain te fasse renaître!

Ton fusil rouillé pend au clou, Voilà que ta poudre est humide; Ton chien hérissé devient fou De voir ta carnassière vide. Loin des buissons et des genêts, Tes deux pieds gardent les chenets.

Qu'un rayon du soleil pénètre, Illuminant ton horizon, Dans ton âme, et dans ta maison, Par la porte ou par la fenètre, Qui soudain te fasse renaître!

Ta vigne et tes arbres fruitiers Se hérissent de branches folles, Tu négliges tes espaliers, Ton jardin est aux courteroles. Dans ton jardin, comme en ton cœur, L'ortie a remplacé la fleur.

Qu'un rayon du soleil pénètre, Illuminant ton horizon, Dans ton âme et dans ta maison, Par la porte ou par la fenêtre, Qui soudain te fasse renaître!

Il te reste une illusion:
Tu ne l'as jamais prise en grippe,
Avec quelque précaution
Tu bourres et fumes ta pipe,
Cela forme un épais brouillard
Entre l'azur et ton regard.

Qu'un rayon du soleil pénètre, Illuminant ton horizon, Dans ton âme et dans ta maison, Par la porte ou par la fenètre, Qui soudain te fasse renaître!

Orgues, pianos et hautbois Sous tes doigts vibreront encore, Et ton chien joyeux dans les bois Réveillera l'écho sonore; Ton jardin, fleuri, cultivé, Sera ton paradis rèvé.

Qu'un rayon du soleil pénètre, Illuminant ton horizon, Dans ton âme, et dans ta maison, Par la porte ou par la fenètre, Qui soudain te fasse renaître!

Quand celle qui manque viendra, Elle remettra tout en place, Et ton cœur glacé sentira Sous ses yeux se fondre sa glace; Et de tes larmes renaitront Des fleurs nouvelles pour son front!

Qu'un rayon du soleil pénètre, Illuminant ton horizon, Dans ton âme et dans ta mais n, Par la porte ou par la s n tre, Qui soudain te fasse renaître!

# A BÉRANGER<sup>1</sup>

Am du vieux serge il-

A Béranger, notre vieux chef de file, Nous devons tous le tribut de nos airs; Depuis trente ans la campagne et la ville Savent par cœur et fredonnent ses vers; De la Chanson il porte la couronne, Faite de lierre et d'antique laurier; J'y vois du pampre et la rose y Loutonne; Amis, chantons notre vieux chansonnier!

Enfant encore, il vit un bel orage, Quatre-vingt-neuf, la Révolution, Et, parmi nous, survivant d'un autre âge, Il tient l'anneau de la tradition. Contre l'erreur, toujours prête à renaître, Plus de trente ans on l'a vu guerroyer: Son esprit fier n'a pas connu de maître; Ainis chantons notre vieux chansonnier!

De nos revers il a chanté l'histoire Et le héros à Waterloo tombé; On dit qu'il a galvanisé sa gloire, Qui sommeillait dans un cercueil plombé; Mais il s'est tu depuis, et son silence, Quand tant de gens s'épuisent à crier

<sup>4</sup> Chanson chantée par l'auteur à Béranger en 1851.

Dit à l'histoire assez haut ce qu'il pense; Amis, chantons notre vieux chansonnier

Né d'un tailleur, sur toutes les coutures, Il a tapé les habits galonnés, Il a puni toutes vos forfaitures, Gens de justice, et vous riait au nez; Vous le faisiez asseoir sur vos sellettes, Sans lui, le temps allait vous oublier, Quand vous osiez juger ses chansonnettes. Amis, chantons notre vieux chansonnier!

Quand il frappait sur Tartufe et Basile, Ces bons messieurs, pleins de componction, A tout venant répétaient par la ville Qu'il s'attaquait à la religion. Pour son malheur, parfois elle s'habille Des oripeaux qu'il a su balayer; De plus d'éclat toute nue elle brille, Amis, chantons notre vieux chansonnier!

Mais revenons à cette bonhomie Qui dans nos cœurs fera vivre ses traits; Rappelons-nous Lisette, cette amie, Dont il a peint de si légers portraits. Revoyons-le buvant sous les tonnelles Le vin du broc sans se faire prier, Chantant la France ou le peuple ou les belles, Amis, chantons notre vieux chansonnier!

N'oublions pas surtout le fou sublime Que l'avenir baigne de ses lueurs, Qui, dans ses vers, voit se fermer l'abime Et se tarir la source de nos pleurs. Béranger pauvre est bien de la famille De ces rèveurs que l'on voudrait nier; Près de leurs noms son étoile scintille; Amis, chantons notre vieux chansonnier!

#### UNE PERLE

D'où viens-tu, plus gai qu'un brave, Le soir d'un sublime assaut, Qu'un corsaire après l'épave, Plus beau Que Hoche et Marceau?

As-tu fait quelque algarade, Pris de force un jeune cœur? Ton cheval, en camarade, Prend part à ta bonne humeur. Tu viens de loin, je présume, Avec un coureur pareil: Il est blanc d'écume et fume Comme un brouillard au soleil.

D'où viens-tu, plus gai qu'un brave, Le soir d'un sublime assaut, Qu'un corsaire après l'épave, Plus beau Que Hoche et Marceau?

Nous avons fraîche litière
Et foin sec au râtelier;
D'ailleurs, la poussière altère
La bête et le cavalier:
Viens m'ouvrir ton cœur sans honte
Je ne sais que trop, mon cher,
Que la tentation prompte
Est plus forte que la chair.

D'où viens-tu, plus gai qu'un brave, Le soir d'un sublime assaut, Qu'un corsaire après l'épave, Plus beau Oue Hoche et Marceau?

On fait rafraichir sa bête,. Il vient trinquer avec moi; Son beau visage reflète ' Un cœur plein de bonne foi,

- « J'aime, dit-il, une fille
- « Qui n'a rien; j'en suis aimé :
- « Quel affront pour ma famille!
- « De tous je serai blâmé. »

Il était plus gai qu'un brave, Le soir d'un sublime assaut, Qu'un corsaire après l'épave, Plus beau

Que Hoche et Marceau?

- « Chacun dit : « C'est une faute! »
- « Mon père, aux pas chancelants,
- « Veut tenir la dragée haute,
- « Jurant par ses cheveux blancs.
- Ma mère, à genoux, supplie;
- « Elle a peur qu'en son faubourg
- « On dise : « Il se mésallie, »
- « Si je cède à son amour. »

II était plus gai qu'un brave, Le soir d'un sublime assaut, Qu'un corsaire après l'épave, Plus beau

Que Hoche et Marceau!

- « J'ai mis son cœur à l'épreuve;
- De l'épreuve il est sorti
- Plus beau qu'une pièce neuve;
- « C'est mieux qu'un riche parti.
- Non, la vague qui déferle
- A la surface des mers
- Ne cache pas une perle
- « Plus blanche au sein des flots verts. »

Il était plus gai qu'un brave, Le soir d'un sublime assaut, Qu'un corsaire après l'épave,

Plus beau Que Hoche et Marceau! « Pour elle gaiement j'affronte « De passer pour un vilain; « Sur ma couronne de comte « Je l'enchâsse dans l'or fin. » Il dit... Je vais à ma cave Choisir mon meilleur vin vieux Pour boire à ce noble esclave Enchâné par deux beaux yeux.

ll était plus gai qu'un brave, Le soir d'un sublime assaut, Qu'un corsaire après l'épave, Plus beau Que Hoche et Marceau!

### LES SOURCES DU DURTEIN?

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint.

La naïade antique Y montre ses bras blancs Sous un simple portique De feuillages tremblants, De frènes et de saules, D'aunes, de peupliers; J'ai cru voir ses épaules, J'ai vu dans l'eau ses pieds.

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint.

Avez-vous vu la fée Au long corsage d'or, De roseaux verts coiffée ?
Son œil bleu vous endort;
Ses doigts, ses lèvres roses,
En un rêve charmant,
Vous promettent des choses
Oue le réveil dément.

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint.

Laissons dormir la fable
Et tout ce merveilleux;
Voyons sortir du sable
Ces flots mystérieux:
Par l'ombre et les lumières
L'œil n'est pas arrêté,
L'eau fait des taupinières
Dans ce sable argenté.

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint.

La source imperceptible
Forme une nappe d'eau,
Au moindre vent sensible,
Un limpide tableau;
Le cresson y surnage,
Et maint petit poisson
De sa queue au passage
Donne à l'onde un frisson.

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint.

L'insecte y fait des bulles; Et, plus prompts qu'un baiser, Les ardents libellules
Aiment à s'y poser;
Leurs deux ailes de gaze
Font frémir ce flot pur,
Flot bleu qu'un oiseau rase,
Un bel oiseau d'azur!

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint.

Ge saphir a des ailes; C'est le martin-pêcheur. Oiseaux et fleurs nouvelles, Goûtez cette fraîcheur. Contre la sécheresse Arrêtez-vous ici, De la soif qui nous presse Ne prenez pas souci.

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint,

Avant d'affreuses haines, Avant de durs exils, Le Durteint de nos laines Savait teindre les fils; Il rejoint la Voulzie Sur des bords dépeuplés. Pleure, ô ma poésie! Ces tristes démèlés!

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint.

Pendant que l'industrie Envahit tout ailleurs, Le rosier de la Brie, Provins, dort dans ses fleurs: Un nom sur ses rivières Répond sans troubler l'eau, Au bruit des lavandières: « Hégésippe Moreau. »

Oiseaux et poëtes, Garçons et fillettes, Allez de bon matin Aux sources du Durteint,

### LES SABOTS A PIERRE

Je ne te dis pas, Pierre, Tu n'as pas des sabots, Mais si tu veux me plaire, Il t'en faut de plus beaux!

Sans trop m'en faire accroire, Je veux de mes sabots Te raconter l'histoire, Tu les trouveras beaux; Un coup de vent, la bise, Ou le bec d'un oiseau, En semant la merise, Ont planté le noyau.

Je ne te dis pas, Pierre, Tu n'as pas des sabots, Mais si tu veux me plaire, Il t'en faut de plus beaux!

Du noyau naît la tige, Le merisier grandit, Et la grive y voltige Quand l'arbre s'arrondit. Au printemps on voit luire Sous les branches à jour La merise, elle attire Les oiseaux d'alentour.

Je ne te dis pas, Pierre, Tu n'as pas des sabots, Mais si tu veux me plaire, Il t'en faut de plus beaux!

Faisant son inventaire,
Passe le bûcheron
Qui jette l'arbre à terre,
En dépouille le tronc;
Un sabotier l'achète,
Le pauvre merisier!
Il n'est pas à la fête
Aux mains du sabotier.

Je ne te dis pas, Pierre, Tu n'as pas des sabots, Mais si tu veux me plaire, Il t'en faut de plus beaux!

La bûche est dégrossie Par les outils adroits; La hache à main, la scie, Ont préparé le bois; Cuiller, boutoir, tarière, L'ont bientôt évasé, Comme une tabatière Mon sabot est creusé.

Je ne te dis pas, Pierre, Tu n'as pas des sabots, Mais si tu veux me plaire, Il t'en faut de plus beaux!

Mes sabots sont sans bride, Et du pouce au talon Mon pas sûr est rapide Comme un pied d'étalon; Ma mie a su me plaire, Je l'ai vue un matin, Pieds nuds sur la bruyère Ses sabots à la main.

Je ne te dis pas, Pierre, Tu n'as pas des sabots, Mais si tu veux me plaire, Il t'en faut de plus beaux!

Où pendait la merise,
J'ai coupé des tuyaux
Pour ma pipe, et me grise
Avec l'eau des noyaux.
Le merisier nuance,
Rougit mes sabots lourds,
Qui font, quand j'entre en danse,
Le bruit de deux tambours.

Je ne te dis pas, Pierre, Tu n'as pas des sabots, Mais si tu veux me plaire, Il t'en faut de plus beaux!

## BARCELONNETTE

A L'OCCABION DU BAPTRME DE DEMOISELLE JEANNE L ...

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,
Dors,

La nature entière
Est ton ouvrière,
Le lin tisse tes cheveux;
Sa fleur azure tes yeux.
Le lis clôt ta paupière!

Petite Jeanne, dors!

Dors.

Petite Jeanne, dors! Qu'un ange de son aile Garde ton âme frèle Dans ton si petit corps! Dors,

Dors,
Petite Jeanne, dors!

Ta petite mine Est déjà mutine, Tes mains et tes petits pieds Ont à leurs doigts déliés Un ongle en cornaline.

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,
Dors,

Petite Jeanne, dors!

Tout un monde veille
Et prête l'oreille,
A ton souffle, à tes soupirs;
Le sein prévient les désirs
De ta bouche vermeille.

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,

Dors, Petite Jeanne, dors!

Pour cette enfant seule, L'aïeul et l'aïeule, La mère et le père aussi, ;

f: 8 ·

# CHANTS ET POÉSIES

. .

Se donnent plus de souci Que s'ils tournaient la meule!

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,

Dors, Petite Jeanne, dors!

Cette frèle tête, Cette enfant qui tette, Attire comme un miroir Et d'un cri fait s'émouvoir La maison inquiète.

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,
Dors,
Petite Jeanne, dors!

Si la terre est belle; Si l'astre étincelle, Si le bluet du sillon Joue avec le papillon, Tout cela, c'est pour elle!

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,
Dors,
Petite Jeanne, dors!

#### DE PIERRE DUPONT.

Tes lèvres éprises
Des rouges cerises,
De fruits de toutes couleurs
Auront toutes les primeurs,
Et bien d'autres surprises.

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,

Dors,
Petite Jeanne, dors!

Tiens! ce beau ménage! Et dans son corsage La poupée aux yeux d'émail, La ferme et son attirail! Mais surtout sois bien sage!

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,

Dors, Petite Jeanne, dors!

Bientôt ta prière, D'une aile légère, S'en ira de ton œil bleu Sur l'épaule du bon Dieu Se poser familière!

Dors,
Petite Jeanne, dors!
Qu'un ange de son aile
Garde ton âme frêle
Dans ton si petit corps!
Dors,

Dors,
Petite Jeanne, dors!

### L'ANNÉE D'ABONDANCE

Le printemps, cet oiseau bleu,
Si rare ailleurs qu'en nos légendes,
Par un ordre exprès de Dieu,
Répandant la vie en tout lieu,
A fertilisé jusqu'aux landes.
Plus de ces restes d'hiver,
Folles giboulées,
Tardives gelées,
Mais chaude pluie et temps clair
Ont réjoui la terre et l'air.

Année heuréuse et fécondée, Soleil de Dieu, par tes rayons, Plus de famine et d'inondations! La corne d'abondance est sur nous débordée.

Quel fier temps pour le bétail!
Le fourrage remplit la grange.
L'important pour le travail,
Pour mener un bel attirail,
C'est d'abord que le bétail mange:
Du foin, plein le râtelier,
De la paille fraiche,
De l'avoine sèche,
Donneront de bon fumier,
Et du grain à moudre au meunier.

Année heureuse et fécondée, Soleil de Dieu, par tes rayons, Plus de famine et d'inondations! La corne d'abondance est sur nous débordée.

> L'été, les bras manqueront, Et les faucilles ébréchées

Tant d'épis mûrs couperont, Que les guérets disparaîtront Sous tant de javelles couchées; Le grain reste à nettoyer! Les bras, les machines, Feront des farines Que l'on puisse enfin payer : C'est du pain blanc pour l'ouvrier!

أني

Année heureuse et fécondée, Soleil de Dieu, par tes rayons, Plus de famine et d'inondations! La corne d'abondance est sur nous débordée.

L'automne, tout ruisselant
De vives clartés septembrales,
Par son doux vin rouge et blanc,
Rappelle l'éclat rutilant
Des vitraux de nos cathédrales.
Tous les fruits sont abondants;
La pomme et la poire
Invitent à boire;
Rire éclate à belles dents!
Noyons les chagrins au dedans!

Année heureuse et fécondée, Soleil de Dieu, par tes rayons, Plus de famine et d'inondations! La corne d'abondance est sur nous débordée.

Donc passons l'hiver gaiement,
Relevons doucement la tête;
Puisque le ciel est clément,
Sortons de l'abrutissement
Où parfois le malheur nous jette.
Le vin, céleste liqueur,
Ravive nos flammes,
Élevons nos âmes!
Le pain nous rend la vigueur;
Montrons que nous avons du cœur!

Année heureuse et fécondée, Soleil de Dieu, par tes rayons, Plus de famine et d'inondations! La corne d'abondance est sur nous débordée.

#### LES CORBEAUX

Dans un site âpre où nulle herbe ne croît, Le sol étant de roches et de sable, Où le climat toujours brûlant ou froid Rend la contrée à l'homme inhabitable; Sur un sommet règne une vieille tour Démantelée, illustre dans l'histoire, De cris lointains effrayant l'alentour : Là de corbeaux loge une bande noire.

Que disent les crossements De ces funèbres centenaires? Ils sèment les pressentiments Et parlent de nos vieilles guerres.

De ces corbeaux je vois sur le ciel bleu Se détacher les sombres silhouettes; Comme une armée ils ne changent de lieu Qu'en ayant soin de placer des vedettes. Leur instinct sûr, aux champs les plus lointains, Pressent au bruit, à l'odeur de la poudre, Quand les soldats vont en venir aux mains; Droit au cadavre ils vont comme la foudre.

7:

Que disent les croassements De ces funèbres centenaires? Ils sèment les pressentiments Et parlent de nos vieilles guerres.

Quand leur curée est faite abondamment, Aux vents du ciel déployant leur grande aile, Dans cette tour, ils rentrent lentement, Bravant frimas, vents, neige, pluie et grêle: Ils font leurs œufs, élèvent leurs petits, Dans les prés verts vont picorer en bandes, Entretenant leurs sanglants appétits Par le récit des plus sombres légendes.

Que disent les croassements De ces funèbres centenaires? Ils sèment les pressentiments Et parlent de nos vieilles guerres.

En remontant par le fil des aïeux Aux grands combats des époques lointaines, Que n'ont-ils pas, à la face des cieux. Vu s'égorger de peuplades humaines! Les Grecs d'abord, et les Romains plus tard, Ont à leurs becs opposé leurs cuirasses; Il leur souvient d'Alexandre et César, Dont ils flairaient avidement les traces.

Que disent les croassements De ces funèbres centenaires? Ils sèment les pressentiments Et parlent de nos vieilles guerres.

La guerre va comme un flot grossissant;
Toute l'Europe est vouée au carnage.
L'histoire n'est qu'une trace de sang
Du Bas-Empire au sombre moyen âge;
Tous les beffrois des villes ont sonné.
Clairons, tambours, chantez des airs de fête!
Le canon sourd dans les airs a tonné;
Venez, corbeaux, votre festin s'apprête.

Que disent les croassements De ces funèbres centenaires? Ils sèment les pressentiments Et parlent de nos vieilles guerres.

Gloire au canon! Il éclaire la nuit Où nous étions plongés, il rivalise Avec le livre, et bien mieux nous instruit; Même en tuant, peuples, il civilise. Nécessité qui fais tant de lambeaux De notre chair, ô loi dure et fatale, Jusques à quand verrons-nous les corbeaux Exécuter ta sentence brutale?

Que disent les croassements De ces funèbres centenaires? Ils sèment les pressentiments Et parlent de nos vieilles guerres.

### L'ABSENT

Quand je suis seul sur la montagne, Mes yeux embrassent l'horizon, J'appelle ma compagne Restée à la maison.

Chère âme de ma vie, Tu m'attends sans espoir, Et mon unique envie Est de te voir, De te revoir.

La nécessité nous sépare, Est-il une plus dure loi ? Dans les bois je m'égare Pour n'y penser qu'à toi.

Chère ame de ma vie, Tu m'attends sans espoir, Et mon unique envie Est de te voir, De te revoir.

Les bois, l'azur de la rivière Et le jour me sont odieux, Privés de la lumière Que répandent tes yeux. Chère âme de ma vie,
Tu m'attends sans espoir,
Et mon unique envie

Est de te voir,
De te revoir.

Que me veut cet oiseau qui chante? Que voulez-vous, petites fleurs? Mon amie est absente, Laissez couler mes pleurs!

Chère âme de ma vie, Tu m'attends sans espoir, Et mon unique envie Est de te voir, De te revoir.

N'est-ce pas ta voix qui m'appelle Dans le vent qui vient du nord-est? Comme une barque frêle Mon cœur manque de lest.

Chère âme de ma vie, Tu m'attends sans espoir, Et mon unique envie Est de te voir, De te revoir.

Vents, remettez-vous en voyage, Prenez le chemin le plus court, Portez-lui mon message, C'est un soupir d'amour.

Chère âme de ma vie, Tu m'attends sans espoir, Et mon unique envie Est de te voir, De te revoir.

Pigeons blancs, traversez l'espace, Et portez-lui, sans vous poser, Ces mots que ma main trace, Une fleur, un baiser. Chère âme de ma vie, Tu m'attends sans espoir, Et mon unique envie Est de te voir, De te revoir.

# MONSIEUR DE VIRALŒIL

Connaissez-vous monsieur de Viralœil,
Vieillard galant dont les mots font fortune?
Souple, futé, vif comme un écureuil,
Il connaît bien ses quartiers de la lune.
Quoiqu'il ait des goûts inconstants,
Il règle on ne peut mieux sa vie,
Il ne prend pas à contre-temps
Sa canne ni son parapluie.

Oh! le gentilhomme, ô gué! Quel diplomate distingué! Il applaudit, quoi qu'il arrive; Il saura bien trouver le gué, S'il faut passer à l'autre rive.

Il faut le voir, ce coq de l'alentour, Se pavaner aux lieux où l'on parade! A chaque dame il fait un doigt de cour, De droite à gauche il décoche une œillade.

Avec son Trac, ses gants fanés, Son fin jabot de mousseline, Sa badine et son pince-nez, C'est une élégante ruine!

Oh! le gentilhomme, ô gué! Quel diplomate distingué! Il applaudit, quoi qu'il arrive; Il saura bien trouver le gué, S'il faut passer à l'autre rive.

De ses enfants il ignore, dit-on,

Le nombre, l'âge et le sexe; peut-être Aurait-il fait un mari du bon ton; Hélas! l'hymen ne fut jamais son maître. Cela n'a pas tenu qu'à lui; D'ailleurs il a trouvé commode De chasser le gibier d'autrui;

١

;

Oh! le gentilhomme, ô gué! Quel diplomate distingué! Il applaudit, quoi qu'il arrive; Il saura bien trouver le gué, S'il faut passer à l'autre rive.

Vice élégant fort à la mode.

En politique, il n'a jamais eu tort,
Mettant toujours une aisance parfaite
A se ranger du côté du plus fort,
Avant le soir même de la défaite.
Son grenier cache vingt portraits
Dont on retrouve la nuance
Sur sa perruque et dans ses traits
Avec un petit air régence.

Oh! le gentilhomme, ô gué! Quel diplomate distingué! Il applaudit, quoi qu'il arrive; Il saura bien trouver le gué, S'il faut passer à l'autre rive.

Lorsque la mort touchera le vieillard Le lendemain d'un repas d'étiquette, Les gens bien nés suivront son corbillard En escarpins, en légère toilette.

Un beau parleur l'embaumera Dans une phrase académique, Et sur sa tombe on posera Un pot de fleurs de rhétorique.

Oh! le gentilhomme, ô gué! Quel diplomate distingué! Il applaudit, quoi qu'il arrive; Il saura bien trouver le gué, S'il faut passer à l'autre rive.

# L'INGÉNUE

Je rève d'être belle
Pour plaire à mon ami,
Et je mets tout mon zèle
A me parer pour lui.
J'emprunte à la nature
Son art capricieux;
J'irais pour ma parure
Prendre une étoile aux cieux,

Vierge Marie,
Je vous en prie,
Faites-moi belle comme vous,
Pour que je plaise,
J'en mourrai d'aise!
A mon ami doux.

Au printemps, inquiète,
Je regarde les fleurs,
La pose de leur tête,
J'aspire leurs odeurs;
A ces divins modèles
Je veux me conformer,
Être pure comme elles,
Pour qu'il puisse m'aimer.

Vierge Marie,
Je vous en prie,
Faites-moi belle comme vous,
Pour que je plaise,
J'en mourrai d'aise!
A mon ami doux.

Je rêve, jeune fille, A mon naïf amour, A l'agneau qui sautille, A la biche qui court. Ah! si j'étais légère Comme un jeune chevreuil, Dans la rose bruyère Il me suivrait de l'œil.

Vierge Marie,
Je vous en prie,
Faites-moi belle comme vous,
Pour que je plaise,
J'en mourrai d'aise!
A mon ami doux.

Je ne sais si ma glace A menti ce matin, Mais j'avais de la grace Et le plus joli teint: Ma lèvre de cerise Avec charme a souri; Et, me croyant surprise, J'ai fait un petit cri.

Vierge Marie,
Je vous en prie,
Faites-moi belle comme vous,
Pour que je plaise,
J'en mourrai d'aise!
A mon ami doux.

L'autre jour, sous les saules, Le vent m'a fait rougir En frôlant mes épaules, Et l'eau m'a fait frémir. Si ma blancheur de neige Eût attiré ses pas, J'étais belle... Qu'en sais-je! S'il ne me le dit pas?

Vierge Marie,
Je vous en prie,
Faites-moi belle comme vous,
Pour que je plaise,
J'en mourrai d'aise!
A mon ami doux.

Cette robe bouffante A de moelleux contours; Ma mise est triomphante Avec mes bas à jours : Qu'un corsage écarlate Emprisonne mon sein; Que mon pied vif éclate, Serré dans le satin.

Vierge Marie,
Je vous en prie,
Faites-moi belle comme vous,
Pour que je plaise,
J'en mourrai d'aise!
A mon ami doux.

Prodigue la guipure, La soie et ses frissons, Frise ta chevelure En petits hameçons! S'il ne vient à mon aide Par un mot de douceur, J'aime mieux être laide Et mourir de douleur!

Vierge Marie,
Je vous en prie.
Faites-moi belle comme vous,
Pour que je plaise,
J'en mourrai d'aise!
A mon ami doux.

# LE RÊVE DU PAYSAN

Pendant le repos du dimanche, Le paysan va voir son champ; Son front vers la terre se penche, Illuminé par le couchant. Le temps, qui marque son passage De rides et de cheveux gris, Sur son grand et vaillant visage N'a pas éteint le coloris.

Rêve, paysan, rêve; Entends la semence qui lève, Regarde tes bourgeons rougir, Et comme tes enfants grandir; C'est l'avenir!

Après la semaine remplie Par le travail de chaque jour, D'un œil plein de mélancolie Il voit l'état de son labour. Narines au vent, comme il flaire, Sans doute, un pressentiment noir; Soudain son visage s'éclaire Sous le rayon blanc de l'espoir.

Rêve, paysan, rêve; Entends la semence qui lève, Regarde tes bourgeons rougir, Et comme tes enfants grandir: C'est l'avenir!

La campagne est enamourée, Le vert s'étend sur les sillons, De chaque terre labourée Montent les cris des oisillons. Le paysan sent sa jeunesse Renaître avec le renouveau, De son âme un chant d'allégresse Monte avec le chant de l'oiseau.

Rève, paysan, rêve; Entends la semence qui lève, Regarde tes bourgeons rougir, Et comme tes enfants grandir: C'est l'avenir!

Le ciel comme un gouffre l'attire, Le ciel, immense océan bleu; A pleine poitrine il respire, Dans l'air pur, le souffie de Dieu. Et quand tout au bout de la plaine Les rayons d'or vont s'effaçant, Plein de vigueur pour la semaine, Vers sa chaumière il redescend.

Rêve paysan, rêve; Entends la semence qui lève, Regarde tes bourgeons rougir, Et comme tes enfants grandir, C'est l'avenir!

Les troupeaux rêvent dans l'étable, Déjà la ménagère attend; Le paysan se met à table, Et tout son monde en fait autant. Alors, levant au ciel son verre, Que rougit le vin du pays, Il dit: « Dieu garde notre terre Des fléaux et des ennemis! »

Rêve, paysan, rêve; Entends la semence qui lève, Regarde tes bourgeons rougir, Et comme tes enfants grandir: C'est l'avenir!

#### LA PAYE DES OUVRIERS

A-t-on fait sa semaine Comme un bon ouvrier! Pour chaque heure de peine Le patron doit payer; Puis à sa ménagère, Qui garde la maison, On porte son salaire Quand on n'est pas garçon.

La semaine finie, La joie et le rire sont bons: lls ont plus d'harmonie Que les plus beaux sermons : Drelin! drelin, la paye Nous égaye ; Chantons, dansons, rions, aimons!

į,

Si l'on est en famille, Par un beau jour d'été Sur l'herbe on s'éparpille, On y fait un goûter : Une simple bouteille, Un honnête refrain, Font regretter la veille

Aimons!

Font regretter la veille Quand vient le lendemain.

La semaine finie,
La joie et le rire sont bons:

Ils ont plus d'harmonie Que les plus beaux sermons:

Drelin! drelin! la paye Nous égaye;

Chantons, dansons, rions, aimons!

Une histoire un peu nue Du papa sans façon Prémunit l'ingénue Contre une autre leçon. Il pleut sur la dinette Des feuilles, une fleur, La chenille indiscrète, Qui toujours fait grand'peur.

La semaine finie,
La joie et le rire sont bons:
Ils ont plus d'harmonie
Que les plus beaux sermons:
Drelin! drelin, la paye
Nous égaye;

Chantons, dansons, rions, aimons!
Aimons!

The state of the s

Que la forêt est belle Quand la semaine on n'a Rien qui vous la rappelle, Qu'un pot de réséda! Des fleurs, des nids, l'eau vive Et l'air bon à sentir! Mais la locomotive Prévient qu'il faut partir.

La semaine finie,
La joie et le rire sont bons:
Ils ont plus d'harmonie
Que les plus beaux sermons:
Drelin! drelin, la paye
Nous égaye;
Chantons, dansons, rions, aimons!

On rencontre en tournée
Des voisins d'atelier;
Pour finir la journée,
Il faut les rallier:
On chante à tour de rôle,
Chacun paye un écot,
Et plus d'un mot très-drôle
Fait rire au loin l'écho.

La semaine finie,
La joie et le rire sont bons:
Ils ont plus d'harmonie
Que les plus beaux sermons:
Drelin! drelin! la paye
Nous égaye;
Chantons, dansons, rions, aimons!
Aimons!

Les gros yeux, les gourmades, Font taire les marmots, Quelques tendres œillades Succèdent aux bons mots. Légères étincelles Qui seront flamme un jour, Premiers battements d'ailes Du petit dieu d'Amour.

La semaine finie,
La joie et le rire sont bons:
Ils ont plus d'harmonie
Que les plus beaux sermons:
Drelin, drelin, la paye,
Nous égaye;
Chantons, dansons, rions, aimons!
Aimons!

A nuit pleine on se quitte,
Mais on se reverra;
Les semaines vont vite,
La fille grandira.
Qu'il faut d'économie,
Jusqu'à boire de l'eau,
Pour gagner à la mie
Sa dot et son trousseau!

La semaine finie,
La joie et le rire sont bons :
Ils ont plus d'harmonie
Que les plus beaux sermons :
Drelin, drelin, la paye
Nous égaye ;
Chantons, dansons, rions, aimons!

# LE SCIEUR DE LONG

Manger l'écuelle pleine De soupe de bon pain, Où la cuiller se tienne Droite comme un sapin; Ajouter pour doublure De vin rouge un plein bord. Cela met en allure Quand, du matin, l'on sort. De peu je me soucie, Pauvre scieur de long, Tant que j'entends ma scie Chanter dans le vallon.

D'abord on prend sa hache, Et han! d'un coup de voix Et d'épaule on détache Les écorces du bois. La hache est meurtrière, L'adroit scieur de long, Les deux pieds en équerre, La fait tomber d'aplomb.

De peu je me soucie, Pauvre scieur de long, Tant que j'entends ma scie Chanter dans le vallon.

La poutre est dégrossie; On trace pour y voir Un passage à la scie Au cordeau rouge ou noir. Il faut pour mettre en place Les grands quartiers de bois. Des hommes de la race Des chevaux d'autrefois.

De peu je me soucie, Pauvre scieur de long, Tant que j'entends ma scie Chanter dans le vallon.

Arrivons à la scie; Elle est d'un bon acier, Mais pas trop dégrossie Pour ce qu'il faut scier; Mais avant qu'on la dresse On la lime avec art; Pour finir on la graisse D'une couenne de lard. De peu je me soucie, Pauvre scieur de long, Tant que j'entends ma scie Chanter dans le vallon.

L'un des compagnons monte Comme sur l'échafaud, Mais il n'a pas de honte A regarder d'en haut. La scie avance et glisse En chantant comme un geai; Avouons sans malice Que son chant n'est pas gai.

De peu je me soucie, Pauvre scieur de long, Tant que j'entends ma scie Chanter dans le vallon.

A deux on fait les planches, L'un dessus, l'autre en bas; A détirer ses hanches On ne se lasse pas; Sciant sapins et chênes, Le bois blanc, le bois dur, On gagne pour ses peines Peu d'argent, mais c'est sûr.

De peu je me soucie, Pauvre scieur de long, Tant que j'entends ma scie Chanter dans le vallon.

Tout l'argent que l'on gagne On l'envoie au pays, A la chère montagne, A la femme, aux petits. On porte une culotte En velours de coton Et des bas que tricote En hiver Jeanneton.

De peu je me soucie,

Pauvre scieur de long, Tant que j'entends ma scie Chanter dans le vallon.

#### MIDI

1

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiédi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blancs, au rose visage, Y vient sur le midi.

Belle nuit, quand tu te dévoiles, J'y vois surnager tes étoiles Comme de grands nénuphars d'or, Quand la lune y montre sa face, Sa pâleur étrange me glace Comme l'image de la mort.

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiedi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blancs, au rose visage, Y vient sur le midi.

Le crépuscule rompt ses langes, Et sème de pâles oranges Les profondeurs de l'étang noir Qui soudain s'éclaire de rose, Quand ton pied enfantin s'y pose, Blonde Aurore, fille du Soir.

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiédi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blancs, au rose visage, Y vient sur le midi.

Alors, tout n'est plus qu'allégresse,

La fleur des eaux dit sa tendresse, Le poisson riposte à l'oiseau; Le soleil chasse le phalène Et le hibou dans le vieux chêne; La demoiselle rase l'eau.

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiédi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blanès, au rose visage, Y vient sur le midi.

Aux aguets le chevreuil timide Hasarde sur la berge humide Son pied fendu si prompt à fuir; Sous ses frais baisers l'eau frissonne Moins que lui, dès qu'un bruit résonne, De cor, de cloche ou de zéphir.

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiédi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blancs, au rose visage, Y vient sur le midi.

Sur le midi s'en vient ma mie, A l'heure où l'onde est endormie, Où la feuille ne bouge pas; Si bien qu'en la forêt profonde, Avant de se fier à l'onde, Elle entendrait venir des pas.

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiédi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blancs, au rose visage, Y vient sur midi.

Je vois flotter sablanche robe.

Un feuillage me le dérobe, Je tiens mon souffle, je la vois; Soudain, ô terreur! ô colère! Près de son corps tombe une pierre Qui sort de l'épaisseur des bois.

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiédi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blancs, au rose visage, Y vient sur le midi.

J'entends au loin l'éclat de rire D'un pâtre, moderne satyre, Que menace en vain mon courroux. La belle, confiante et pure, Me dit, renouant sa ceinture : « Je n'ai pas peur auprès de vous. »

Gouttes d'eau, filles du nuage, Filtrez à travers le feuillage Sur l'étang attiédi, Car ma mie au gentil corsage, Aux pieds blancs, au rose visage, Y vient sur le midi.

#### MADELAINE

Pourquoi ce cilice de laine? Pourquoi ces cheveux détachés? Pourquoi pleurer, ô Madelaine, A faire fendre les rochers?

Je pleure parce que je pleure : Mon seul bonheur est de pleurer; Il faudra bientôt que je meure; Je voudrais me voir enterrer Toute parée et toute belle Dans un costume étincelant,

11.

Avec ma robe de dentelle Et mes souliers de satin blanc.

Pourquoi ce cilice de laine? Pourquoi ces cheveux détachés? Pourquoi pleurer, ô Madelaine, A faire fendre les rochers?

Je voudrais dormir dans ma bière Avec mes colliers de corail Et mes bijoux où fine pierre S'enchâsse en un riche travail; Avec ma chevelure noire, Noire comme un manteau de deuil, Et me voir comme un Christ d'ivoire, Dormir blanche dans mon cercueil.

Pourquoi ce cilice de laine?
Pourquoi ces cheveux détachés?
Pourquoi pleurer, ô Madelaine,
A faire fendre les rochers?

Je voudrais dormir sous la mousse Au champ silencieux des morts, Sans plus ressentir la secousse Ni des regrets ni des remords. Pourquoi des remords quand mon âme Ne fut coupable que d'aimer? Divine mort, éteins la flamme Dont mon cœur se sent consumer.

Pourquoi ce cilice de laine? Pourquoi ces cheveux détachés? Pourquoi pleurer, ò Madelaine, A faire fendre les rochers?

# L'ÉCURIE

J'éteins ma pipe et j'entre à l'écurie, Il ne faut pas incendier le foin ; Comme en un bois, ou dans une prairie, Je veux m'étendre et rêver dans ce coin. La paille luit; elle est dorée et fraîche, Jusqu'au furmer qui n'est pas déplaisant. Le foin, le trèfie et la luzerne sèche, Embaument l'air d'un parfum bienfaisant.

Lieu de repos pour l'homme et pour la bête, Dont fut épris plus d'un peintre flamand, Je redemande à ton ombre discrète La paix du cœur et le recueillement.

J'entends le bruit régulier des mâchoires: Lèvres et dents tirent au râtelier; Naseaux ouverts font ronfler les mangeoires, Le sol s'ébranle au choc des coups de pied. La queue aux flancs fouette et chasse la mouche; Oreille droite ou basse, œil trouble ou clair, Peignent la bête ou tranquille ou farouche, Car les chevaux avant tout ont du flair.

Lieu de repos pour l'homme et pour la bête, Dont fut épris plus d'un peintre flamand, Je redemande à ton ombre discrète La paix du cœur et le recueillement.

De l'araignée, aux poutres, aux solives, La toile brille ou pend en longs réseaux, Pour épargner tant de blessures vives Que fait la mouche à ces pauvres chevaux; J'entends crier les becs des hirondelles Qui font ici leurs nids en sûreté: Tête petite entre deux longues ailes, De noir, de blanc, le corps tout velouté.

Lieu de repos pour l'homme et pour la bête, Dont fut épris plus d'un peintre flamand, Je redemande à ton ombre discrète La paix du cœur et le recueillement.

Le chat paraît au seuil de l'écurie, Éclairant tout avec ses yeux cuivrés, Prêtant l'oreille à la souris qui crie Et détirant ses ongles acérés. Sainte nitouche, il entre à pas de moine, Guette sa proie et fond comme un limier; Poules et coqs cherchent un grain d'avoine Parmi la paille, et grattent le fumier.

Lieu de repos pour l'homme et pour la bête, Dont fut épris plus d'un peintre flamand, Je redemande à ton ombre discrète La paix du cœur et le recueillement.

Au beau milieu pend un falot de toile, Noir de poussière, usé de vétusté, Le charretier y voit luire une étoile Quand les chemins sont dans l'obscurité. De vieux harnais, des housses éclatantes, Sont pêle-mêle accrochés, entassés, Et le soleil, pénétrant par les fentes, Dore le tout de rayons cadencés.

Lieu de repos pour l'homme et pour la bête, Dont fut épris plus d'un peintre flamand, Je redemande à ton ombre discrète La paix du cœur et le recueillement.

Un charretier apporte de l'eau claire,
Abreuve, lave, étrille les chevaux.
Je prends plaisir à le regarder faire,
Tant de gaîté naît des simples travaux.
Près de la porte, une fille regarde,
Forte de hanche, avec un gros chignou;
Rien qu'à son air, on voit bien qu'il lui tarde
Que ce garçon ne soit son compagnon.

Lieu de repos pour l'homme et pour la bête, Dont fut épris plus d'un peintre flamand, Je redemande à ton ombre discrète La paix du cœur et le recueillement.

# LES ORTIES

Dans les touffes d'orties S'abrite un nid de fleurs Où chantent assorties Sept diverses couleurs : Bleu, blanc, rouge, amarante, Orange, rose et vert, Harmonie enivrante, Ineffable concert.

Sous sa feuille soyeuse L'ortie a du venin Pour la main curieuse Qui touche au nid divin.

Un enfant vient qui rôde Et voudrait le saisir; L'azur ou l'émeraude Excitent son désir; L'or, l'argent, ou l'orange, Améthyste ou carmin; La feuille qu'il dérange A fait enfler sa main.

Sous sa feuille soyeuse, L'ortie a du venin Pour la main curieuse Qui touche au nid divin.

Enfants, rêveurs, artistes Y viennent tour à tour Et s'en retournent tristes, A la fin vient l'Amour; L'Amour ce doux espiègle, Courageux ou rampant, Plus rapide que l'aigle, Plus fin que le serpent.

L'ortie est menaçante, Mais n'a plus de venin Quand l'Amour se présente Et touche au nid divin.

Car l'Amour est lumière Car l'Amour est chaleur, Et par lui la matière S'anime et prend couleur. Marbres, poëmes, toiles Par l'Amour inspirés, Vous êtes des étoiles, Longtemps vous brillerez.

L'ortie est menaçante, Mais n'a plus de venin Quand l'Amour se présente Et touche au nid divin.

#### PLAINTE A UN MIROIR

Ma voix solitaire Longtemps a gémi: Ah! pourquoi déplaire A son doux ami?

Assise à ma toilette,
J'y rève longuement,
J'interroge, inquiète
Mon grand miroir qui ment.
Verra-t-il que la veille
Rougit mes tristes yeux?
Cette rose vermeille
Sied-elle à mes cheveux?

Ma voix solitaire Longtemps a gémi : Ah! pourquoi déplaire A son doux ami?

Ma simple robe blanche Est indigne de lui; Elle fait sur la hanche,

٦

Je crois, un petit pli.
Plus d'une mieux se gante,
Et d'un pied plus coquet,
Sous sa jupe fringante,
Fait craquer le parquet.

Ma voix solitaire Longtemps a gémi : Ah! pourquoi déplaire A son doux ami?

Ce matin, les roulades
De mon frèle gosier
S'en allaient par saccades
Sur le triste clavier,
Et ma tête en démence,
Au lieu d'un joyeux air,
Soupire une romance
Pareille au vent d'hiver.

Ma voix solitaire Longtemps a gémi : Ah! pourquoi déplaire A son doux ami?

Un seul regard qui blesse Peut vous ravir un cœur; Paysanne ou princesse, Hélas! tout me fait peur. Statue ou toile peinte, Vierges de Raphaël... Je tremble qu'une sainte Ne me l'enlève au ciel!

Ma voix solitaire Longtemps a gémi : Ah! pourquoi déplaire A son doux ami?

Que ne suis-je élancée Comme un beau peuplier, Brillante et nuancée Comme un gentil rosier! Rossignols des vallées, Que n'ai-je nuit et jour Vos notes si perlées Pour dire mon amour!

Ma voix solitaire Longtemps a gémi : Ah! pourquoi déplaire A mon doux ami?

Au bas de ma fenêtre C'est bien lui que je vois! Il va passer, peut-être; Non, il entend ma voix, La sienne s'y marie; O bonheur trop soudain! L'espérance flétrie Refleurit dans mon sein.

A cette voix chère Mon cœur a frémi : Enfin j'ai su plaire A mon doux ami.

#### LE CONSCRIT

Un conscrit né dans la Touraine, Loin des siens avait de la peine. Il geignait, languissait, pleurait, Il trouvait la soupe trop chaude; On lui disait: « Tu n'es qu'un Claude! » Et lui d'autant plus soupirait, Pleurait, et d'amour se mourait.

D'un cœur malade,
D'un cœur chagrin
On ne saurait tirer un gai refrain :
Donc mettons—nous en train
Par une grillade,
Par une salade,
Et force coups de vin!

Allait-on faire l'exercice,
Il trainait la jambe et la cuisse;
Sous les armes il se tenait
Droit comme un pêcheur à la ligne,
Ou bien comme un vieux cep de vigne;
Le caporal sacrait, tonnait,
Mais lui, gardait son air benèt.

D'un cœur malade,
D'un cœur chagrin
On ne saurait tirer un gai refrain:
Donc mettons-nous en train
Par une grillade,
Par une salade,
Et force coups de vin!

Il arrive de son village Un gentil troupier de passage, Qui lui parle de ses parents Et même de sa fiancée: Il prétend l'avoir embrassée, Tient des propos peu rassurants; Le cœur du conscrit sort des rangs.

D'un cœur malade,
D'un cœur chagrin
On ne saurait tirer un gai refrain:
Donc mettons-nous en train
Par une grillade,
Par une salade,
Et force coups de vin!

Le conscrit d'une main légère,
A souffleté ce militaire:
Il faut aller sur le terrain;
On s'aligne, on dégaîne, on croise....
A l'Amour ne cherchez pas noise,
L'Amour, dont on nous fait un nain,
Est un géant le sabre en main!

D'un cœur malade, D'un cœur chagrin On ne saurait tirer un gai refrain.

Donc mettons-nous en train
Par une grillade,
Par une salade,
Et force coups de vin!

Notre conscrit eut la victoire, Premier sourire de la gloire; On dit qu'il sera maréchal, Si tant est qu'on fasse la guerre; Mais, pour le bonheur de la terre, Mieux vaut qu'en son pays natal Il cueille un laurier conjugal.

D'un cœur malade,
D'un cœur chagrin
On ne saurait tirer un gai refrain :
Donc mettons-nous en train
Par une grillade,
Par une salade,
Et force coups de vin!

## LA PAYSANNE AMOUREUSE

Que je suis heureuse Sous mon beau grand pin! Ma voix amoureuse Y chante sans fin:

Les saules sont en séve, L'aubépine est en fleur, Et je chante le rêve, Le rêve de mon cœur.

Le bel oiseau chante, Je fais comme lui; Mais sans épouvante, Sans le moindre ennui,

Les saules sont en séve, L'aubépine est en sleur, Et je chante le rêve, Le rêve de mon cœur,

L'oiseau craint la pluie. Le froid, les chasseurs; Et pour moi la vie N'a plus de rigueurs.

Les saules sont en sève, L'aubépine est en fleur, Et je chante le rêve, Le rêve de mon cœur.

Pour moi la vipère N'a plus de venin; Je lui dis: Commère, Passe ton chemin!

Les saules sont en séve, L'aubépine est en fleur, Et je chante le rêve, Le rêve de mon cœur.

Mon père m'admire; Ma mère, en dessous, Pour ma tirelire Lui prend ses gros sous.

Les saules sont en sève, L'aubépine est en fleur, Et je chante le rève, Le rève de mon cœur.

On dit: Qu'elle est belle! Me voyant passer: Chacun avec elle Voudrait bien danser.

Les saules sont en séve, L'aubépine est en fleur, Et je chante le rêve, Le rêve de mon œur, Le garçon que j'aime, Nul ne le saura, Si ce n'est lui-même; Qui le lui dira?

Les saules sont en séve, L'aubépine est en fleur, Et je chante le rêve, Le rêve de mon cœur.

Dis-lui, bouche rose, Dites-lui, mes yeux, Qu'il faudra qu'il ose M'aimer un peu mieux

Les saules sont en séve, L'aubépine est en fleur, Et je chante le rève, Le rève de mon cœur.

#### LA SAINT-VINCENT

Pourquoi nos vignerons pur sang Ont-ils pour patron pour compère, Le glorieux martyr Vincent? La raison en est toute claire: C'est qu'avant d'être ce beau vin Que dans les verres on voit luire, Il a fallu que le raisin Du pressoir subît le martyre.

Donc célébrons la Saint-Vincent Et le cep toujours renaissant! La sève, qui dort sous le givre, Au premier soleil va revivre.

Qui dirait que de ce bois mort Va jaillir la liqueur vermeille! En hiver la vigne s'endort; Elle dort, mais son enfant veille; Il est mutin, capricieux, Il jase, il petille, il éclate; Les ans s'en vont; mais le vin vieux Nous en garde longtemps la date.

onc célébrons la Saint-Vincent Et le cep toujours renaissant! La séve, qui dort sous le givre, Au premier soleil va revivre.

Dix-huit cent onze vit encor!...
Pour qui n'a pas vu sa comète,
Sa longue queue en gerbe d'or
Dans le vin du Rhin se reflète.
Jeune comète, d'où viens-tu?
Tu vieilliras, j'en ai l'idée,
Quand je sens encor la vertu
De celle qui t'a précédée.

Donc célébrons la Saint-Vincent Et le cep toujours renaissant! La sève, qui dort sous le givre, Au premier soleil va revivre.

Pour voir si nous sommes déçus, Goûtons au vin de cette année; La gelée a passé dessus. Quand la Saint-Vincent est sonnée, Des verres le gai carillon Annonce que l'année est bonne. Chante au foyer, petit grillon! Au cabaret ma voix résonne.

Donc célébrons la Saint-Vincent Et le cep toujours renaissant! La séve, qui dort sous le givre, Au premier soleil va revivre.

Clairons, trompettes et tambours Présagent de grandes batailles. Les corbeaux font peur aux amours, L'ennemi flaire nos futailles. Ils prendraient nos femmes aussi; Car ces diables-là n'ont pas d'àme. Monsieur l'étranger, grand merci! Je garde mon vin et ma femme.

Donc célébrons la Saint-Vincent Et le cep toujours renaissant! La séve, qui dort sous le givre, Au premier soleil va revivre.

Rentrons, chacun à son devoir, Et n'attendons pas que l'épouse En plein cabaret laisse voir Qu'elle est querelleuse et jalouse. Demain nous rendrons tous nos soins A la vigne toujours féconde, Et ceux qui boiront de nos vins Seront les vrais maîtres du monde.

Donc célébrons la Saint-Vincent Et le cep toujours renaissant! La séve, qui dort sous le givre, Au premier soleil va revivre.

#### L'IMPRIMERIE

Rabelais! à ce joyeux nom, Tous les verres, quittez la table! Rabelais dit que le canon Est une invention du diable, Mais que par contre le bon Dieu, Pour combattre l'artillerie, Opposant la lumière au feu, Nous a donné l'imprimeric:

Alerte, imprimeurs! Inondez de lueurs Le monde qui tâtonne; Faut-il que le flambeau Reste sous le boisseau? Non, il faut qu'il rayonne!

A l'heure de l'oiseau de nuit, Le chiffonnier avec sa hotte, Passe le seuil de son réduit, Sa lanterne à sa main tremblote. Sur les loques, les vieux papiers, Nouveau Diogène, il se penche, Son crochet arrache au fumier, Ce qui sera la page blanche:

Alerte, imprimeurs!
Inondez de lueurs
Le monde qui tâtonne;
Faut-il que le flambeau
Reste sous le boisseau?
Non, il faut qu'il rayonne!

Fleuves, torrents ou ruisseau clair, Issus de la terre profonde Ou des glaciers durcis à l'air, Lavez ces chiffons dans votre onde! Foulons, en cadence battez! Que le papier des flots émerge Comme un cygne, et les vérités Brilleront sur la page vierge.

Alerte, imprimeurs!
Inondez de lueurs
Le monde qui tâtonne;
Faut-il que le flambeau
Reste sous le boisseau?
Non, il faut qu'il rayonne!

L'écriture, chez les anciens, Traduisait déjà la pensée; Elle avait rompu ses liens: Depuis, elle s'est élancée. Colomb nous rapporta des flots Un monde et des terres nouvelles; Déjà le livre était éclos, Guttemberg lui donne des ailes. Alerte, imprimeurs!
Inondez de lueurs
Le monde qui tâtonne;
Faut-il que le flambeau
Reste sous le boisseau?
Non, il faut qu'il rayonne!

Jésus multiplia les pains.
Guttemberg seme la parole
Aux horizons les plus lointains:
Par dela les mers elle vole.
Pour étendre cette lueur,
Pour accélérer sa vitesse,
L'esprit moderne, la vapeur,
Ajoute son aile à la presse.

Alerte, imprimeurs!
Inondez de lueurs
Le monde qui tâtonne;
Faut-il que le flambeau`
Reste sous le boisseau?
Non, il faut qu'il rayonne!

Mainte noble ville, à son tour,
De l'art des Aldes s'est éprise:
Mayence, Cologne, Strasbourg,
Lyon, Paris, Rome, Venise:
En bronze, immortel Guttemberg,
Torwaldsen, David, t'ont fait vivre;
Rien de grand, de beau ne se perd
Avec ton grand creuset: le livre.

Alerte, imprimeurs!
Inondez de lueurs
Le monde qui tâtonne;
Faut-il que le flambeau
Reste sous le boisseau?
Non, il faut qu'il rayonne!

# LA RENTRÉE DES TROUPES

APRÈS LA GUERRE D'ITALIE 15 août 1859.

De par le monde il existe un génie De qui le souffle anime un vieux drapeau. Quand flotte en l'air cette enseigne bénie, Chacun pressent quelque chose de beau; Tout récemment, elle éclairait la crête Des monts Alpins; la voilà de retour! Saluons tous avec des airs de fête Nos trois couleurs, messagères d'amour.

Que les notes sortent vibrantes De nos poumons plébéiens! Célébrons nos grands citoyens Et nos phalanges conquérantes : Évoquons les ames errantes Aux champs Italiens!

Des Piémontais, appuyés par la France, Le roi demande à n'être qu'un soldat; Pour l'Italie et son indépendance Il veut marcher le premier au combat : A Palestro, brave parmi les braves, Devant la mort n'ayant pas son égal, Il est nommé caporal des zouaves, Comme autrefois le petit caporal.

Que les notes sortent vibrantes De nos poumons plébéiens! Célébrons nos grands citoyens Et nos phalanges conquérantes: Évoquons les âmes errantes Aux champs Italiens!

Montebello, cimetière historique Donne à Forey, grande, l'occasion De se montrer dans ce brasier stoïque, Et d'y tremper sa réputation. Gloire à Sonnaz, à sa cavalerie, A Cambriel, à nos hardis chasseurs! Parmi les morts, faut-il que la patrie Ait à pleurer Beuret, l'un des vainqueurs.

Que les notes sortent vibrantes De nos poumons plébéiens! Célébrons nos grands citoyens Et nos phalanges conquérantes : Évoquons les âmes errantes Aux champs Italiens!

Connaissez-vous cet homme à grande mine, Aux longs cheveux, au front plein de fierté, Qui se confie à la vague marine, Quand parmi nous chôme la liberté? Garibaldi passe pour un fantôme, Invulnérable aux coups autrichiens. Ses bersagliers de Varèse et de Côme Chassent d'Urban et ses Tyroliens.

Que les notes sortent vibrantes De nos poumons plébéiens ! Célébrons nos grands citoyens Et nos phalanges conquérantes : Évoquons les âmes errantes Aux champs Italiens !

Sur le Tessin, c'est le tour de la garde; Mais l'ennemi longtemps lui résista. Camou, Wimpfen, l'empereur vous regarde, Et Mac-Mahon est duc de Magenta. Chefs et soldats, une foule parée Vous jettera ses vivats et ses fleurs: Milan! tu dois une splendide entrée, Un grand accueil à tes libérateurs.

Que les notes sortent vibrantes De nos poumons plébéiens ! Célébrons nos grands citoyens Et nos phalanges conquérantes : Évoquons les âmes errantes

# Aux champs Italiens!

En tout combat, partout la France gagne; A Marignan c'est Baraguey-d'Hilliers. Solferino couronne la campagne Par Niel, Renault et nos canons rayés. Les empereurs étaient là face à face; François-Joseph n'a plus d'illusions, Un coup de foudre éclate dans l'espace: Dieu donne enfin la paix aux nations.

Que les notes sortent vibrantes De nos poumons plébéiens! Célébrons nos grands citoyens Et nos phalanges conquérantes : Évoquons les âmes errantes Aux champs Italiens!

# AUX FEMMES! ÉLÉGIE SUR LA GURRRE.

L'été, quand les nuits sont si brèves, Mères, amantes, vous voyez Vos chers adorés, dans vos rèves, Tués et dans leur sang noyés. A l'aube, l'Angélus réveille L'espérance dans plus d'un cœur; S'il a dû se battre la veille, Peut-être a-t-il été vainqueur.

O nature! est-il donc possible, Quand tes trésors, fleurs et fruits, sont si beaux, Que l'homme soit pour son frère une cible Et que tes champs deviennent des tombeaux, Deviennent des tombeaux?

Le pinson chante sur la branche Où sa main cueillait, l'an dernier, La pomme qu'à votre main blanche Il jetait du haut du pommier. Maintenant faut-il qu'il manie Une arme, un sabre, un fusil lourd! S'il a du cœur et du génie, Un héros s'enfante en un jour.

O nature! est-il donc possible, Quand tes trésors, fleurs et fruits, sont si beaux, Que l'homme soit pour son frère une cible Et que tes champs deviennent des tombeaux, Deviennent des tombeaux?

Les hauts épis dedans la plaine Brillent de cuirasses vêtus; Mais à leur maturité pleine Seront-ils coupés et battus? Sabre au poing, à la baïonnette, Vous fauchez les rangs ennemis : Quels clairons et quelle trompette Réveilleront les endormis!

O nature! est-il donc possible, Quand tes trésors, fleurs et fruits, sont si beaux, Que l'homme soit pour son frère une cible Et que tes champs deviennent des tombeaux, Deviennent des tombeaux?

S'il est mort, c'est pour la patrie, La patrie et la liberté; Du haut des cieux son âme prie Pour l'amour ici-bas resté. Chante, chante, bel oiseau, chante! Femmes, ne vous lamentez pas; A la mère, comme à l'amante, Dieu tient compte de son trépas.

O nature! est-il donc possible, Quand tes trésors, fleurs et fruits, sont si beaux, Que l'homme soit pour son frère une cible Et que tes champs deviennent des tombeaux, Deviennent des tombeaux? L'Italie est toute en prières : Épanchant son cœur fraternel, Elle a salué les lumières Que la France apporte à son ciel. Dieu n'est-il pas au fond des choses Quand le ciel apparaît plus bleu? Nos vainqueurs marchaient sur des roses, Comme en un jour de l'ête-Dieu.

O nature! est-il donc possible, Quand tes trésors, fleurs et fruits, sont si beaux, Que l'homme soit pour son frère une cible Et que tes champs deviennent des tombeaux, Deviennent des tombeaux?

Ceux qui survivront à la guerre, A ce vaste flux et reflux, Reviendront féconder la terre Pour ceux-là qui n'y seront plus. Du haut de la voûte céleste, Soldats, martyrs, morts en héros, Protégeront le peu qui reste, Car la terre couvre leurs os.

O nature! est-il donc possible, Quand tes trésors, fleurs et fruits, sont si beaux, Que l'homme soit pour son frère une cible Et que tes champs deviennent des tombeaux, Deviennent des tombeaux?

# SUR LA MORT DE PIMODAN ET DE DE FLOTTE

Sans les connaître au fond du cœur, Ces nobles champions de leur cause, Comme ils sont morts au champ d'honneur, Faisons-leur une apothéose!

Dédions un hymne pieux A de Pimodan, à de Flotte;

Formons-leur doucement les yeux; Sur leur tombe qu'un drapeau flotte, Le drapeau de la nation, Qui fait de ces rivaux deux frères; O patrie! o religion! Donnez-leur des larmes sincères!

Sans les connaître au fond du cœur, Ces nobles champions de leur cause. Comme ils sont morts au champ d'honneur. Faisons-leur une apothéose!

L'un et l'autre avaient tout quitté, Parents, amis, dans un beau zèle. L'un défendait la papauté Contre une milice nouvelle; L'autre, l'élu d'un peuple ardent, Combattait pour la jeune idée; Donc de Flotte et de Pimodan Avaient une foi décidée.

Sans les connaître au fond du cœur, Ces nobles champions de leur cause, Comme ils sont morts au champ d'honneur, Faisons-leur une apothéose!

Sur ce siècle qu'on dit blasé, Et que souvent on calomnie, Brillent, comme un arc irisé, La Foi, l'Amour et le Génie; Dans la fange pousse le blé. Que le juste ait l'âme plus fière! Si les vices ont pullulé, Ils font à sa vertu litière.

Sans les connaître au fond du cœur, Ces nobles champions de leur cause, Comme ils sont morts au champ d'honncur, Faisons-leur une apothéose!

N'ayant que les instincts sacrés, Le courage et la foi pour guides, Tous deux ils s'étaient rencontrés En un vrai combat des Atrides. Offrant leur beau sang pour enjeu, lls s'en donnaient à toute outrance. La mort les a gagnés à Dieu, Et qui donc a perdu?... La France.

Sans les connaître au fond du cœur, Ces nobles champions de leur cause, Comme ils sont morts au champ d'honneur, Faisons-leur une apothéose!

Pleurez, pères, frères, amis!
Pleurez, sœurs, amantes et mères!
Qu'en de beaux cercueils ils soient mis
Et suivis de saintes prières!
Que la patrie, en ses trésors,
Conserve comme une relique
Leurs noms parmi les noms des morts
Que garde la douleur publique!

# LE SAULE PLEUREUR

Sous un saule pleureur
En fleur,
S'en vient ma douce amie
Au bord de l'eau;
Elle s'est endormie
Au murmure du flot.

Son gentil corps presse Comme avec tendresse Les fleurs, le gazon, Et les branches du saule Pleurant sur son épaule Encadrent l'horizon.

Sous un saule pleureur En fleur, S'en vient ma douce amie Au bord de l'eau; Elle s'est endormie Au murmure du flot.

J'adore sa pose, Le teint est plus rose Pendant le sommeil; Autour de sa figure Sa blonde chevelure Jone avec le soleil.

Sous un saule pleureur En fleur, S'en vient ma douce amie Au bord de l'eau; Elle s'est endormie Au murmure du flot.

Mon regard avide
Au miroir limpide
Voit se réfléchir
Son image tremblante;
Ainsi ma mie absente
Flotte en mon souvenir.

Sous un saule pleureur En fleur, S'en vient ma douce amie Au bord de l'eau; Elle s'est endormie Au murmure du flot.

Là son sein palpite; Un rêve l'agite: Dois-je l'éveiller? Par ma brusque présence, En ce vague silence, Vais-je pas l'effrayer?

Sous un saule pleureur En fleur S'en vient ma douce amie Au bord de l'eau; Elle s'est endormie Au murmure du flot.

Ses blanches paupières S'ouvrent aux lumières; Son regard ami M'invite, et je demande A ses yeux en amande: Avez-vous bien dormi?

Sous un saule pleureur En fleur, S'en vient ma douce amie Au bord de l'eau; Elle s'est endormie Au murmure du flot.

Je l'entends me dire Avec un sourire Dont j'aime le pli : Vous étiez dans mon rève Sous un beau saule en séve; Mon rève est accompli.

Sous un saule pleureur En fleur, S'en vient ma douce amie Au bord de l'eau; Elle s'est endormie Au murmure du flot.

# L'ÉLÉPHANT DE LA BASTILLE

Ici jadis dominait la Bastille,
Avec ses fossés, ses créneaux,
Gardant des secrets de famille
Dans ses souterrains infernaux.
Le peuple un jour (bénissons la mémoire

De ce jour à jamais sacré) Effondra cette tombe noire Dont le nom survit exécré.

Pleins de respect pour les choses antiques, Principes saints en nos cœurs érigés, Ne prenons pas pour des reliques Les abus et les préjugés.

Pour remplacer la sombre citadelle,
Comme après un enterrement,
Un ironique Praxitèle
Fit un risible monument:
Un éléphant à l'air stupide, en plâtre,
Peint en noir, mais d'un noir faux teint,
Où venaient nuitamment s'ébattre
Les rats du canal Saint-Martin.

Pleins de respect pour les choses antiques, Principes saints en nos cœurs érigés, Ne prenons pas pour des reliques, Les abus et les préjugés.

Cet éléphant, il faut bien vous le dire,
Type grotesque du passé
Et des abus, prétait à rire,
Mais le peuple s'en est lassé;
Car parmi nous le rire même s'use;
Un cagot ressusciterait
Voltaire! On dirait: Il abuse
Le faubourg... et l'on s'en irait.

Pleins de respect pour les choses antiques, Principes saints en nos cœurs érigés, Ne prenons pas pour des reliques Les abus et les préjugés.

Donc l'éléphant, cette vieille masure Où tant de rats avaient niché, N'existe plus, même en peinture, Et le canal est desséché. Sur cette place où la foule se rúe, Quand le moment est solennel, Quand l'idée en son flanc remue, Une colonne monte au ciel

Pleins de respect pour les choses antiques, Principes saints en nos cœurs érigés, Ne prenons pas pour des reliques Les abus et les préjugés.

Bronze gardien des souvenirs funèbres, Colonne, héroïque tombeau, Tu portes, chassant les ténèbres, Le génie avec son flambeau; Et sur ton socle un lion se promène, Un lion en bronze sculpté, Puissant, majestueux, sans haine, Qui veille sur la liberté.

Pleins de respect pour les choses antiques, Principes saints en nos cœurs érigés, Ne prenons pas pour des reliques Les abus et les préjugés.

#### ADIEU AUX ROSES

Adieu, mes roses, vous mourez, Et, tout cet hiver, vous serez En vos linceuls encloses, Mais au printemps refleurirez.

De mars en novembre, sans trêve, Mes beaux rosiers ont vu leur séve, Épanouie en plein soleil, Jaillir au sein du vert feuillage En roses au gentil visage, Au teint de pourpre, au teint vermeil.

Adieu, mes roses, vous mourez,

E, out cet hiver, vous serez En vos linceuls encloses, Mais au printemps refleurirez.

Les bois ont vu les églantines
De leurs corolles purpurines
Étoiler ton joyeux buisson,
Bel églantier où la fauvette,
Quand se flétrit la violette,
Cache son nid et sa chanson.
Adieu, mes roses, vous mourez,
Et, tout cet hiver, vous serez
En vos linceuls encloses,
Mais au printemps refleurirez.

Une habile métamorphose De l'églantine fait la rose; Le sauvageon c'est l'églantier; Greffez-y la tige choisie! La fleur d'amour, de poésie, La rose le change en rosier:

Adieu, mes roses, vous mourez, Et, tout cet hiver, vous serez En vos linceuls encloses, Mais au printemps refleurirez.

Anacréon chante la rose; C'est l'océan qui la dépose Sur l'océan, comme Vénus; Chantons la douce enchanteresse, Et savourons avec ivresse Ces parfums rares si connus!

Adieu, mes roses, vous mourez, Et, tout cet hiver, vous serez En vos linceuls encloses, Mais au printemps refleurirez.

Une larme de cette essence Est un philtre dont la puissance N'a pas d'égale sous le ciel; C'est une céleste ambroisie Qui fait entrer en frénésie, En extase, l'humble mortel.

Adieu, mes roses, vous mourrez, Et, tout cet hiver, vous serez En vos linceuls encloses, Mais au printemps refleurirez.

Salomon le Sage la fête, Saadis, le divin poête, Lui chante ses vers les plus purs; Thibault à Blanche la rapporte: Dans Provins, jadis ville forte, La rose croît sur les vieux murs.

Adieu, mes roses, vous mourrez, Et, tout cet hiver, vous serez En vos linceuls encloses, Mais au printemps refleurirez.

Avril renaît; dans les ravines Tombent ces fruits, ces cornalines Dont l'oiseau, l'hiver, se nourrit; Avec la rose se réveille Le rossignol... Prêtez l'oreille! Il la chante toute la nuit.

Adieu, mes roses, vous mourcz, Et, tout cet hiver, vous serez En vos linceuls encloses, Mais au printemps refleurirez.

# LES PINS

Écorché par les vents d'hiver, Martyr des hauteurs et des grèves. Le pin est l'amant du désert, Le pin est l'arbre des grands rèves.
J'aime ce parfum de la poix;
J'aime cette tige mouvante;
L'horreur sombre de ces grands bois
M'inspire une chaste épouvante;

Quand le vent dans les pins gémit, Le vieil Homère croit entendre Un peuple assemblé qui frémit; Mon âme tressaille à ce bruit, Je n'ai jamais pu m'en défendre.

Sous ces grands fûts vous promenant, L'inspiration vous harcèle; J'aime ce tapis frissonnant Que le vent sans cesse amoncelle; En bas, ce sont des lapins gris; En haut, un écureuil rougeâtre, Mordant avec de petits cris La pomme qui fait flamber l'âtre.

Quand le vent dans les pins gémit, Le vieil Homère croit entendre Un peuple assemblé qui frémit; Mon âme tressaille à œ bruit, Je n'ai jamais pu m'en défendre.

Ce fut Cybèle qui planta Cet arbre farouche et stoïque Qui, depuis, follement prêta Son mystère à l'orgie antique. Sous ce bel ombrage azuré Je vois Bacchus et ses bacchantes, Mais Orphée y fut lacéré Aux lueurs des torches sanglantes.

Quand le vent dans les pins gémit, Le vieil Homère croit entendre Un peuple assemblé qui frémit; Mon âme tressaille à ce bruit, Je n'ai jamais pu m'en défendre. Le pin, c'est le colon hardi Qui sur les flots de sable empiète; C'est le grand mât qui se roidit Contre les coups de la tempête. Dans les sables, dans le rocher, Sa racine laborieuse Jusqu'au sein de Dieu va chercher Une séve mystérieuse.

Quand le vent dans les pins gémit, Le vieil Homère croit entendre Un peuple assemblé qui frémit; Mon âme tressaille à ce bruit, Je n'ai jamais pu m'en défendre.

Me promenant sur les hauteurs A je ne sais quel rève en butte, Je découvris, dans les senteurs D'un bois de pins, une cahute; Une vieille, — elle avait cent ans,— Se plaisait en ces lieux arides, Gardant la verdeur du printemps Sous l'écorce rude et les rides.

Quand le vent dans les pins gémit, Le vieil Homère croit entendre Un peuple assemblé qui frémit; Mon âme tressaille à ce bruit, Je n'ai jamais pu m'en défendre.

La vieille me dit : Mon enfant, J'ai soif, c'est une grande peine, Et l'âge avancé me défend De descendre vers la fontaine. Je courus, j'apportai de l'eau, La vieille but et me fit boire; Alors son regard fut si beau Qu'à peine encore j'y peux croire.

Quand le vent dans les pins gémit, Le vieil Homère croit entendre Un peuple assemblé qui frémit; Mon àme tressaille à ce bruit, Je n'ai jamais pu m'en défendre.

Soudain, ses rides s'effaçant,
Je vis un jeune figure,
Un teint de lis et rougissant,
Une taille, une chevelure:
C'était la Vénus de Milo
Me dévoilant son torse antique!
Sous les pins bleus j'ai bu de l'eau
A la fontaine poétique.

Quand le vent dans les pins gémit, Le vieil Homère croit entendre Un peuple assemblé qui frémit ; Mon âme tressaille à ce bruit, Je n'ai jamais pu m'en défendre.

> Equam memento rebus in arduis Servare mentem...

HOBACE.

Garde ton âme égale au milieu des traverses. Quand les soucis fréquents et les peines diverses S'abattraient sur ton cœur pour le mettre en lambeaux, Comme sur un cadavre un essaim de corbeaux; Oppose aux becs vaincus ton âme cuirassée: Dans une tour d'acier retranche ta pensée. Ton corps est vulnérable et ton cœur est de chair; Ta pensée, en revanche, est plus libre que l'air. Quand tu verrais ton corps traîné sur une claie, Et ton cœur déchiré ne fût-il qu'une plaie, Tiens ton ame sereine au-dessus des douleurs, Et, par prévision, jouis de jours meilleurs. Car une voix tonnante au fond de tes entrailles Te dit qu'après la vie, après les funérailles, Ton âme trouvera, tous ses liens brisés, Une joie infinie à d'immortels baisers.

## A CERTAINES ABEILLES

Aux flancs blonds de la ruche, ioniques abeilles, Dès que le miel ouvré pend en grappes vermeilles, Suc embaumé des fleurs, esprits des végétaux, Comme aux rochers sculptés le prisme des cristaux, Lés paysans unis, ardents à vous poursuivre, S'arment de longs bâtons et d'instruments de cuivre. Ne perdez pas sur eux vos frêles aiguillons: Leur main s'est endurcie à creuser les sillons, Et, pour parer vos coups, leur front hâlé se voile, D'une bure grossière ou d'un lambeau de toile; Laissez-leur le champ libre et fuyez sans combats! Les chênes des forêts vous ouvrent leurs grands bras: Dans leur tronc caverneux et sous leur verte voûte Oue votre liqueur d'or se forme goutte à goutte! Nul ne vous troublera dans vos labeurs secrets, Si ce n'est le rêveur errant dans les forêts, Ou quelque blonde enfant qui, de soif épuisée, En savourera mieux l'odorante rosée.

## LE CHANT DES PAYSANS

(1849)

Quand apparut la République Dans les éclairs de Février, Tenant en main sa longue pique, La France fut comme un brasier: Daus nos vallons et sur nos cîmes Verdit l'arbre de la Liberté; Mais les Quarante-cinq centimes Et Juin plus tard ont tout gâté. Oh! quand viendra la belle!
Voilà des mille et des cents ans
Que Jean Guêtré t'appelle,
République des Paysans! (bis)

Mais ce beau feu s'écoule en cendre; Le diable en passant l'a soufflé. Le crédit n'a fait que descendre Et l'ouvrage est ensorcelé. La souffrance a fait prendre en grippe La jeune Révolution, Comme le vieux sorcier Philippe, Et nous nommons Napoléon.

Oh! quand viendra la belle!
Voilà des mille et des cents ans
Que Jean Guêtré t'appelle,
République des Paysans! (bis)

Napoléon est sur son siége,
Non point l'ancien, mais un nouveau.
Qui laisse les blés sous la neige
Et les loups manger son troupeau.
Quand l'Aigle noir fond sur tes plaines,
Terre d'Arcole et de Lodi,
Il se tient coi... dedans ses veines;
Le sang du Corse est refroidi.

Oh! quand viendra la belle!
Voilà des mille et des cents ans
Que Jean Guêtré t'appelle,
République des Paysans! (bis)

Que va donc devenir la France, Si rien n'en sort à ce moment Où le cri de l'indépendance Nous appelle au grand armement? Soldats, citadins, faites place Aux paysans sous vos drapeaux; Nous allons nous lever en masse Avec les fourches et les faux.

> Oh! quand viendra la belle! Voilà des mille et des cents ans Oue Jean Guêtré t'appelle, République des Paysans!

(bis)

Les noirs et les blancs, sans vergogne, Voudraient nous mener sur Paris Pour en faire une autre Pologne Et nous atteler aux débris. A bas les menteurs et les traîtres, Les tyrans et les usuriers! Les paysans seront les maîtres Unis avec les ouvriers.

Oh! quand viendra la belle! Voilà des mille et des cents ans Que Jean Guêtré t'appelle République des Paysans! (bis)

La terre va briser ses chaînes; La misère a fini son bail; Les monts, les vallons et les plaines Vont engendrer par le travail.

Affamés venez tous en foule Comme les mouches sur le thym. Les blés sont mûrs, le pressoir coule, Voilà du pain, voilà du vin.

Oh! quand viendra la belle!
Voilà des mille et des cents ans
Que Jean Guêtré t'appelle,
République des Paysans! (bis)

. • 

## TABLE

| Préface                          | 1   | Cave (la), dé lice à Bonva'let . | 347 |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Prologue                         | 5   | Gerf (le)                        | 121 |
| Abeilles (les)                   | 283 | Cerises (les)                    | 261 |
| A Béranger                       | 395 | Chanson (la)                     | 378 |
| Ab-ent (l')                      | 412 | Chanson du Banquet (21 fé-       |     |
| A certaines alerses              | 460 | vrier 1818                       | 92  |
| Action (l')                      | 356 | Chanson du blé (1.)              | 189 |
| Adien anx Roles (1)              | 454 | Chanson des foius (la)           | 258 |
| Æquam memento, etc               | 459 | Chanson de Jeannette (la)        | 197 |
| Aiguille (l')                    | 207 | Chauson du Jour de l'an (a, .    | 211 |
| Amis (les)                       | 253 | Chanson des prés (la)            | 181 |
| A. M. Théodore L                 | 137 | Chanson de la soie (la)          | 162 |
| Année d'abondance (.')           | 408 | Chant d'amitié                   | 81  |
| Appel de la France aux na-       |     | Chant du Danube (le) (junvier    |     |
| tions, à l'occasion de l'Expo-   |     | 1854)                            | 218 |
| sition universe le (Paris, 1855) | 313 | Chant des Etudiants (le)         | 50  |
| As de cœur (l')                  | 213 | Chant de la mer (le)             | 38  |
| Auberge du Naufragé (!')         | 210 | Chant des nations (le)           | 60  |
| A un bercean; à mon ami ***.     | 88  | Chant des ouvriers (le)          | 8   |
| Barbier de village (le)          | 316 | Chant des paysans (le), 1849     | 460 |
| Barcarolle                       | 157 | Chant rustique; pour la Fête     |     |
| Barcelonnete, à l'occasion du    |     | du Champ-de-Mars en 1848.        | 113 |
| baptème de Mlle L                | 401 | Chant des soldats (le)           | 26  |
| Belzébuth                        | 23  | Chant des transportés (le)       | 31  |
| Berger (le)                      | 370 | Chant du vote (le)               | 166 |
| B'essure (la)                    | 307 | Châtaine (la)                    | 46  |
| Blonde (la)                      | 45  | Chanffeur de locomo: ive (le:    | 151 |
| Boenfs (les)                     | 7   | Chêne (le)                       | 312 |
| Bon chemiu (le)                  | 231 | Cheval (le)                      | 266 |
| Bords de la Saône (les:          | 83  | Chien de Berger (le)             | 21  |
| Bouvrenil (le)                   | 219 | Cochon (le)                      | 158 |
| Braconnier (le)                  | 70  | Complainte de Claume (12); a     |     |
| Brune (la)                       | 43  | George Sand                      | 183 |
| Bûcheron (le)                    | 139 | Comtesse Margnerite (la)         | 20  |
| Camée (le)                       | 288 | Conscrit (le)                    | 435 |
| Carriers (les)                   | 386 | Coq de village (le)              | 20  |
| Gasta                            | 148 | Corbeaux (les)                   | 110 |

PIN DE LA TABLE.

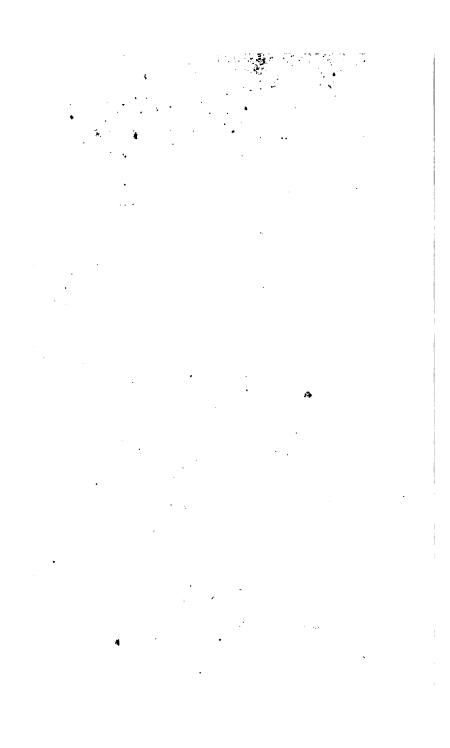

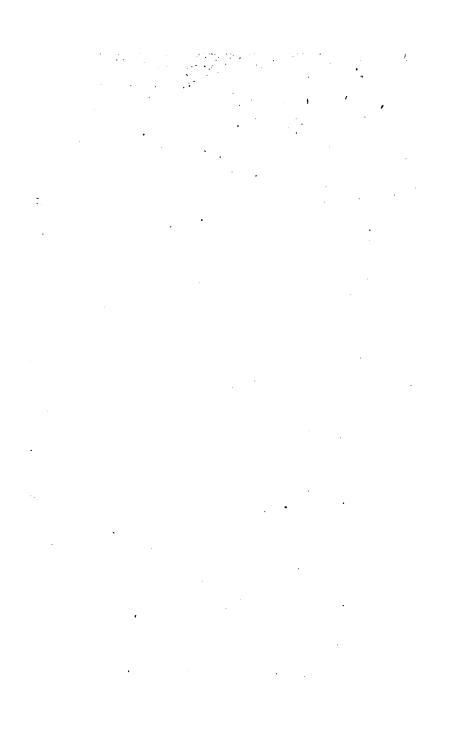

.

•



